





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

## RECUEIL

D'ÉDITS ET ORDONNANCES

DU ROI,

Concernant l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.



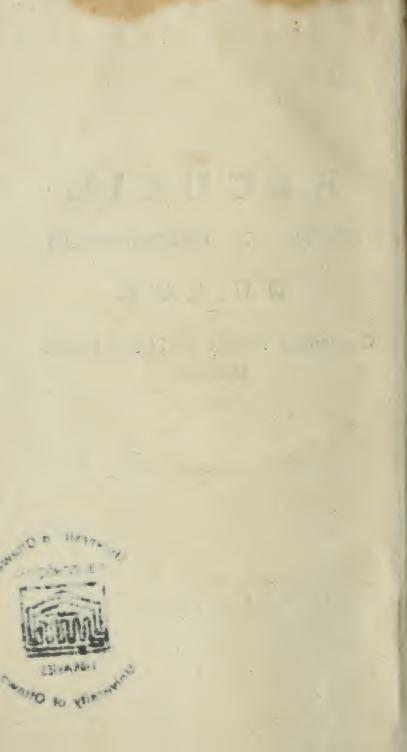

## RECUEIL

D'ÉDITS, DÉCLARATIONS;

ARRÊTS DU CONSEIL,

RÉGLEMENS ET ORDONNANCES

## DU ROI,

Concernant l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.



#### A PARIS,

Chez P. G. LE MERCIER, Imprimeur-Libraire, rue S. Jacques, au Livre d'or.

M. DCC. LXII. Avec Privilége du Roi.



CSP

X J V 7442

1762

BIDLIST NECA .

#### TABLE

#### DES CHAPITRES.

#### CHAPITRE PREMIER.

E dit du Roi, du mois de Janvier 1751, portant création d'une Ecole Royale Militaire. Page 2 Déclaration du Roi, du 24 Août 1760, en interprétation dudit Edit. 2 I Mémoire instructif sur ce que les Parens doivent observer en proposant leurs Enfans pour l'Ecole Royale Militaire. Mémoire des Titres qu'il est nécessaire de produire pour être reçu au nombre des Elèves de l'Ecole Royale Militaire. Réglement du 15 Juin 1757, concernant les Ordres Royaux Militaires & Hospitaliers de Notre Dame du Mont-Carmel & de saint

| T II D II II                         |
|--------------------------------------|
| Lazare de Jérusalem. 33              |
| Ordonnance du Roi, du 30 Janvier     |
| 1761, pour régler la manière dont    |
| les Gentilhommes Elèves de l'E-      |
| cole Royale Militaire seront distri- |
| bués & employés dans les Troupes     |
| du Roi. 47                           |
| Ordonnance du Roi, du 4 Mars         |
| 1761, concernant les Gentilhom-      |
| meș Elèves de l'Ecole Royale Mi-     |
| litaire, qui auront été admis dans   |
| les Ordres Royaux, Militaires &      |
| Hospitaliers de Notre - Dame de      |
| Mont-Carmel & de saint Lazare        |
| de Jérusalem, en qualité de Cheva-   |
| liers Novices desdits Ordres. 52     |
| Délibération du Conseil de l'Ecole   |
| Royale Militaire, du 18 Mai          |
| 1761, concernant l'exécution des     |
| Ordonnances du Roi, des 30 Jan-      |
| vier & 4 Mars 1761. 56               |
| Modèle du Certificat de service ac-  |
| tuel. 59                             |
| Modèle de Quittance de la Pension    |
| que le Roi accorde aux Elèves sur    |
| les fonds de l'Hôtel de l'Ecole      |
| Royale Militaire 60                  |

#### CHAPITRE DEUXIÉME.

Conseils de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

| Ordonnance du Roi, du 6 J             | uin |
|---------------------------------------|-----|
| 1753, portant Réglement pour          | rla |
| tenue des Conseils de l'Ecole Ro      | ya- |
| le Militaire.                         | 61  |
| Copie de la Lettre écrite le 10 Ju    | uin |
| 1754, par M. le Comte d'Arge          |     |
| son à M. le Marquis de Salière        |     |
| Gouverneur de l'Ecole Royale M        |     |
| litaire.                              |     |
| Ordonnance du Roi, duz Août 175       | -   |
| qui admet dans le Conseil de Pol      |     |
| de l'Ecole Royale Militaire,          |     |
| le Chevalier de Bongars, Ma,          |     |
| dudit Hôtel.                          |     |
| Copie de la Lettre, du 13 Juillet 175 |     |
| de M. de Crémilles à M. de Cro.       |     |
| mare, pour donner à M. le Ch          |     |
| valier de Bongars entrée dans to      |     |
| les Conseils de l'Hôtel.              |     |
| Composition des Conseils              | 7 1 |

aiv

### CHAPITRE TROISIÉME.

## Réglemens.

| Réglement concernant les O                                  | fficiers de |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| l'Etat-Major de l'Ecole                                     |             |
| Militaire, & leurs fonctio                                  |             |
| Instruction pour les Inspect                                | eurs des    |
| Etudes.<br>Instruction générale pour les                    | 96          |
|                                                             |             |
| seurs, Adjoints & Maître                                    |             |
| cole Royale Militaire.                                      |             |
| Réglement général pour les 1                                | -           |
| l'Ecole Royale Militaire.                                   |             |
| Réglement de Mgr l'Archev                                   |             |
| cernant les fonctions sp                                    |             |
| dans l'Hôtel de l'Ecole                                     |             |
| Militaire.                                                  |             |
| Réglement pour les jours ordi                               | naires de   |
| chaque semaine.                                             |             |
| Réglement pour les jours de                                 | Diman-      |
| ches & Fêtes.                                               | 100         |
| Pratiques dans le cours de l'an                             |             |
| Avis sur les principales vertu<br>Elèves doivent pratiquer, | 0 0 .       |
| principales fautes qu'ils                                   |             |
| éviter.                                                     | 188         |
| 0,000,9                                                     | 200         |

## CHAPITRE QUATRIÉME. Droit sur les Cartes à jouer.

Edits, Déclarations, Réglemens & Arrêts concernant le droit sur les Cartes à jouer, aliéné en faveur de l'Ecole Royale Militaire, par forme de première dotation perpétuelle & irrévocable. Edit du Roi du mois d'Octobre 1701, qui établit au profit de Sa Majesté un droit de dix-huit deniers sur chaque jeu de Cartes & Tarrots qui se débiteront dans le Royaume. 193 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 9 Mai 1702, qui fait défenses à 10us Graveurs, & autres, de contrefaire & se servir des moules & cachets que Barbier, Fermier Général des Cartes, a fait faire pour l'exploitation de sa Ferme, à peine de mille livres d'amende & du carcan pour la première fois, & des galères en cas de récidive. Déclaration du Roi, du 17 Mars

1703, portant que le droit de dix-

#### TABLE

huit deniers imposé sur chaque jeu de Cartes & Tarrots, sera réduit à douze deniers. Déclaration du Roi, du 16 Février 1745, qui ordonne le rétablissement du droit d'un sol six deniers sur chaque jeu de Cartes. Déclaration du Roi, du 21 Octobre 1746, qui ordonne ce qui doit être fait pour la perception du droit établi sur les Cartes, par celle du 16 Février 1745. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 4 Avril 1747, qui ordonne que les Cartes destinées pour l'Etranger, à l'exception de celles enlevées avant le 10 Mars 1747, demeureront assujetties au payement du droit ordonné être perçu sur les Cartes. 226 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 25 Avril 1747, qui prescrit ce qui doit être observé pour prévenir les fraudes des Maîtres Cartiers dans la perception des droits sur les Car-Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 30 Juin 1748, pour la prise de possession de la Ferme des droits sur DES CHAPITRES

les Cuivres & les Cartes, réunie à la régie de J. B. Bocquillon. 232 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 19 Novembre 1748, portant défenses à toutes personnes, autres que les Maîtres Cartiers, de débiter aucunes Cartes, sans la permission par écrit de J. B. Bocquillon. 237 Déclaration du Roi, du 13 Janvier 1751, portant augmentation du droit rétabli par celle du 16 Février 1745, sur les Cartes à jouer, pour le produit en être appliqué à l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire. 240 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 23 Janvier 1751, qui ordonne que les contraventions qui arriveront tant dans la fabrication & le débit des Cartes, que dans la perception des droits établis sur icelles, seront instruites sommairement par le sieur Lieutenant Général de Police pour la Ville de Paris, & dans les Provinces par les sieurs Intendans. 242 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 23 Janvier 1751, qui ordonne qu'à la diligence du Régisseur du droit établi sur les Cartes, il sois

#### TABLE

fait des procès-verbaux & inventaires des Cartes à jouer qui se trouveront chez les Maîtres Cartiers. 247
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du
30 Avril 1751, qui commet Léonard Maratray, pour faire la régie
du droit sur les Cartes, au prosit de
l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, &c. 249

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 9 Novembre 1751, portant Réglement pour la perception du droit sur les Cartes. 255

Déclaration du Roi, du 25 Mars 1732, concernant les inscriptions de faux. 274

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 15 Octobre 1757, qui renvoie pardevant les Commissaires du Bureau des Oblats, la connoissance tant des contraventions au droit établi sur les Cartes à jouer, que des contestations nées & à naître à l'occasion du même droit; ensemble des procès, dissérends & contestations mus & à mouvoir concernant l'Ecole Royale Militaire, de quelque nature qu'ils puissent être. 282

DES CHAPITRES.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 26 Septembre 1759, qui, en interprétant l'Arrêt du Conseil de Sa Majesté du 15 Octobre 1757, ordonne que la connoissance des procès & contestations concernant l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, attribuée par ledit Arrêt à la commission des Oblats, sera restreinte aux affaires qui concerneront les droits, privilèges, immunités, accordés audit Hôtel, ensemble ses biens immeubles & possessions quelconques; & à cet effet, établit le sieur d'Outremont, Avocat au Parlement de Paris, dans les fonctions de Procureur Général de S.M. en ladite commission.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 13 Mars 1761, qui ordonne que toutes les demandes qui pourront concerner les biens ou droits appartenans à l'Hôtel Royal des Invalides, ou à l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, seront formées par le ministère du Procureur Général du Roien la commission, &c. 292

#### CHAPITRE CINQUIÉME.

#### Loterie.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 15 Octobre 1757, portant établissement d'une Loterie en faveur de l'Ecole Royale Militaire. 294 Plan de la Loterie composée dans les principes de celles établies à Gènes, Rome, Venise, Milan, Naples, & en dernier lieu à Vienne en Autriche. 296 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 30 Juin 1759, qui renvoie pardevant les Commissaires du Conseil, & les sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, soutes les contestations nées & à naître à l'occasion de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 25 Août 1759, qui ordonne aux Administrateurs de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire, de recevoir les mises de trois & de six sols,

#### DES CHAPITRES.

pourvu cependant que les dites mises ne portent que sur les Ambes & les Ternes; les moindres mises par Extrait devant toujours demeurer à douze sols. 321

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 27 Septembre 1760, qui ordonne aux Receveurs de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire d'enregistrer les mises qui leur seront portées, avant d'en délivrer leurs reconnoissances, asin que les billets puissent en être expédiés. 323

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 9 Avril 1752, qui ordonne qu'il ne pourra être publié & affiché aucunes Loteries dans le Royaume, qu'elles ne soient autorisées de Sa Majesté: & fait défenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, de se charger de la distribution d'aucuns Billets de Loteries, sans au préalable en avoir obtenu la permission par écrit du sieur Lieutenant Général de Police dans la Ville de Paris, & des sieurs Intendans dans les Provinces. 328

#### CHAPITRE SIXIÉME.

Union de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de S. Jean de Laon, Ordre de S. Benoît, à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 20 Avril 1755, qui ordonne que les revenus de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de S. Jean de Laon, seront remis & acquittés au Trésorier de l'Ecole Royale Militaire. 332 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 3 Janvier 1756, qui ordonne que le Conseil de l'Ecole Militaire fera proceder juridiquement, conjointement avec les héritiers du feu sieur Evêque d'Auxerre, à la visite des réparations des biens dépendans de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de S. Jean de Laon. 336 Brévet d'union de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de S. Jean de Laon à la Chapelle de l'Ecole Militaire. 340 Lettre du Roi au Pape. 342

DES CHAPITRES. Lettre du Roi à M. le Marquis de Stainville, Ambassadeur de Sa Majesté à Rome. Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 14 Mai 1757, qui autorise le Conseil de l'Ecole Militaire à renouveller les baux des tiens de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon. Bulla unionis Monasterii fancti Joannis Laudunensis, Ordinis sancti Benedicti, Capellæ Scho-Iæ Regiæ Militaris, Civitatis Parisiensis. Décret de fulmination des Bulles d'union. Acte Capitulaire des Religieux, Prieur & Communauté de l'Abbaye de S. Jean de Laon, par lequel la Communauté de ladite Abbaye constitue le R. P. Dom Charles Navelot, Prieur de ladite Abbaye, aux fins de comparoir & se présenter à ladite Fulmination. Requête présentée à M. l'Official de

Requête présentée à M. l'Official de Laon, Commissaire délégué de N. S. Père le Pape, par Jean Goulin, Prêtre & Souprieur de l'Abbaye de S. Jean de Laon, Ordre de S. Benoit, Congrégation de S. Maur, par laquelle il dit qu'il lui a été remis entre les mains un Acte du 15 Octobre 1760, signé Fr. Joseph Delrue, Supérieur Général de ladite Congrégation de S. Maur, & au-dessous Fr. Etienne le Picard, Secretaire, portant consentement par ledit Supérieur Général à la Fulmination de la Bulle d'extinction & d'union de l'Abbaye de S. Jean de Laon à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, & d'incorporation des revenus de la Manse Abbatiale à ladite Chapelle. biens dépendans de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de

Acte de prise de possession civile des Laon.

Lettres Patentes sur Bulles & Sentence de fulmination portant suppression du Titre de l'Abbaye de S. Jean de Laon, & union des biens, droits & revenus de la Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire. 425

# DES CHAPITRES. Arrêt d'enregistrement desdites Lettres Patentes. 342

#### CHAPITRE SEPTIÉME.

Affinage de Paris & de Lyon.

Edit du Roi, du mois d' Août 1757, portant diminution des droits sur l'affinage des matières d'or & d'argent; suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoies de Paris & de Lyon, & création de pareils Offices. 441 Lettres Patentes du mois de Février 1760, confirmatives de donation des six Offices d'Affineurs de Paris & de Lyon, & translation de propriété à l'Ecole Royale Militaire. 450 Edit du Roi du mois de Décembre 1760, portant suppression, à commencer du premier Janvier 1761, du droit de marque sur chaque marc de lingot destiné à être converti en traits d'argent : Des quatre Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, créés par Edit du mois

#### TABLE

d'Août 1757, pour la Ville de Lyon; & réunion de leurs fonctions à la Communauté des Maîtres & Marchands Tireurs d'or de ladite Ville.

#### CHAPITRE HUITIÉME.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 25 Août 1760, qui attribue deux deniers pour livre à l'Ecole Royale Militaire, sur le montant des dépenses des marchés concernant la subsisfance, l'entretien & le service tant des Troupes de Sa Majesté, que de ses Places.

463

#### CHAPITRE NEUVIEME.

#### Emprunts.

Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 20 Mars 1751, qui autorise l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, à faire un emprunt de deux millions

DES CHAPITRES. de livres remboursables en quinze années. 466 Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 7 Février 1756, qui permet à l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, de continuer jusqu'à la concurrence de cinq cens mille livres, l'emprune qu'il a été autorisé de faire par Arrêt du 20 Mars 1751. Edit du Roi, du mois d'Août 1760, portant création d'un Office de Trésorier de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire. Provisions de la Charge de Trésorier Général de l'Hôtel de l'Ecole Roya-

#### CHAPITRE DIXIÉME,

le Militaire pour le sieur Gaëtan-

48I

Lambert Dupont,

Garde de l'Hôtel.

Ordonnance du Roi, du 3 Juillet 1753, pour la formation d'une Compagnie de bas Officiers Invalides. 489

Fin de la Table.

#### APPROBATION.

J'Ai vu par ordre de Monseigneur le Chancelier ce Recueil d'Edits, Déclarations, Arrêts du Conseil, Règlemens & Ordonnances du Roi, concernant l'Ecole Royale Militaire, & je crois qu'il n'y a rien qui en doive empêcher l'impression. A l'aris, ce premier Juillet 1762.

Signé, GIBERT.

#### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Justiciers qu'il appartiendra; SALUT: Notre amé Pierre - Gilles Le Mercier, ancien Syndic, ancien Consul, Imprimeur & Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre, Recueil d'Edits, Déclarations, Arrêts du Conseil, Réglemens & Ordonnances du Roi, concernant l'Ecole Militaire; s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires : A ces CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de sois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de six années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons désenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu

de notre obéissance; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, fans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères. conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle sous le contrescel des Présentes; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DE LAMOIGNON; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledir Exposant, & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original; Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander

autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisit. Donne' à Versailles, le vingthuitième jour du mois de Juillet, l'an de grace mil sept cent soixante-un, & de notre règne le quarante-sixième. Par le Roi en son Conseil.

Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XV de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n° 387, fol. 202, conformément au Réglement de 1723. A Paris, ce 31 Juillet 1761.

Signé SAILLANT, Adjoint.



## RECUEIL

D'ÉDITS, DÉCLARATIONS, Arrêts du Conseil, Réglemens & Ordonnances DU ROI, concernant l'Hôtel de l'École Royale Militaire.

#### CHAPITRE PREMIER.

Edit de création de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire. Déclaration en interprétation de quelques articles de cet Edit. Formalités à observer pour l'admission des Elèves dans cet Hôtel. Manière dont ils doivent être distribués & employés dans les Troupes du Roi après leur éducation. Pension de deux cents livres accordée à chacun d'eux en entrant dans les Troupes. Admis dans les Ordres Royaux, Militaires & Hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, en qualité de Chevaliers novices. Privés de cette marque de distinction & de la pension de deux cents livres, s'ils quittent le Service sans des raisons qui les mettent dans l'impossibilité reconnue d'y rester. Surveillance du Conseil de l'Hôtel sur la conduite qu'ils tiennent dans les Troupes, &c.

#### EDIT DU ROI,

Portant création d'une Ecole Royale Militaire.

Donné à Versailles au mois de Janvier

Régistré en Parlement.



OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous présens & à venir, SALUT. Il n'a peut-

être jamais été fait de fondation plus digne de la religion & de l'humanité d'un Souverain, que l'établissement de l'Hôtel des Invalides: ce monument de la bonté du feu Roi, notre très-honoré 3

seigneur & bisaïeul, eût suffi pour immortaliser son règne. Jusqu'à lui les Officiers & les Soldats, forcés par leurs blessures ou par leur âge de se retirer du service, ne subsistoient qu'avec peine, dans nos provinces, des secours que leur accordoient les Rois nos prédécesseurs: Louis XIV a eu le premier la gloire de leur assurer un asyle honorable, dans lequel ils trouvent une subsistance commode, sans perdre les glorieuses marques de leur état, & un repos occupé de fonctions militaires proportionnées à leurs forces. Quoique nous n'ayons rien négligé pour maintenir, & même pour augmenter la splendeur d'un si noble établissement, notre affection pour des sujets qui ont eu tant de part à la gloire de nos armes, nous a fait chercher les moyens de leur donner des témoignages plus particuliers de notre satisfaction. Pour commencer à remplir cet objet, nous avons par notre Edit du mois de Novembre dernier. accordé la noblesse à ceux que leurs fervices & leurs grades ont rendu dignes d'un honneur que la nature leur. avoit refusé; & nous avons ouvert à ceux qui voudront marcher sur leurs traces, la carrière qui peut les y conduire : il ne nous restoit plus qu'à donner des preuves aussi sensibles de notre estime & de notre protection au corps même de la Noblesse, à cet ordre de citoyens que le zèle pour notre service,

A ij

4

& la foumission à nos ordres, ne distinguent pas moins que la naissance. Après l'expérience que nos prédécesseurs & nous-mêmes avons faite de ce que peuvent sur la Noblesse françoise les seuls principes de l'honneur, que n'en devrions-nous pas attendre, si tous ceux qui la composent, y joignoient les lumières acquises par une heureuse éducation? Mais nous n'avons pu envisager fans attendrissement, que plusieurs d'entr'eux après avoir consommé leurs biens à la défense de l'Etat, se trouvassent réduits à laisser sans éducation des enfans qui auroient pu servir un jour d'appui à leur famille, & qu'ils éprouvassent le sort de périr ou de vieillir dans nos armées, avec la douleur de prévoir l'avilissement de leur nom dans une postérité hors d'état d'en soutenir le lustre: Nous avons tâché d'y pourvoir autant que nous l'avons pu, par les graces que nous avons déja répandues sur eux; mais les dépenses indispensables de la guerre mettant des bornes à nos bienfaits, nous avons préféré le bien solide de la paix, à tout ce que nous pouvoit offrir de plus séduisant le succès soutenu de nos armes. A présent que nous pouvons soulager plus efficacement cette précieuse portion de la Noblesse, sans que les moyens que nous y employerons augmentent les charges de notre peuple, nous avons résolu de sonder une Ecole Militaire, & d'y faire élever sous

nos yeux cinq cents jeunes Gentilshommes nés sans biens, dans le choix desquels nous préférerons ceux qui, en perdant leur père à la guerre, sont devenus les enfans de l'Etat : Nous espérons même que l'utilité de cet établissement, qui semble n'avoir pour objet qu'une partie de la Noblesse, pourra se communiquer au corps entier; & que le plan qui sera suivi dans l'éducation des eing cents Gentilshommes que nous adoptons, servira de modèle aux pères qui sont en état de la procurer à seurs enfans; ensorte que l'ancien préjugé qui a fait croire que la valeur seule fait l'homme de guerre, céde insensiblement au goût des études militaires, que nous aurons introduit. Enfin nous avons considéré que si le feu Roi a fait construire l'Hôtel des Invalides pour être le terme honorable où viendroient finir paisiblement leurs jours ceux qui auroient vieilli dans la profession des armes, nous ne pouvions mieux seconder ses vues qu'en fondant une école où la ieune Noblesse qui doit entrer dans cette carrière, pût apprendre les principes de l'art de la guerre, les exercices & les opérations pratiques qui en dépendent, & les sciences sur lesquelles ils sont fondés. C'est par des motifs aussi pressans que nous nous sommes déterminés à faire bâtir incessamment auprès de notre bonne ville de Paris, & sous le titre d'Ecole Royale Militaire, un hôtel assez grand & assez spacieux pour recevoir non-seulement les cinq cents jeunes Gentilshommes nés sans bien, pour lesquels nous le destinons, mais encore pour loger les Officiers de nos troupes auxquels nous en confierons le commandement, les maîtres en tous genres qui seront préposés aux instructions & aux exercices, & tous ceux qui auront une part nécessaire à l'administration spirituelle & temporelle de cette maison. A CES CAUSES, après avoir fait mettre cette affaire en délibération dans notre Conseil, de l'avis d'icelui, & de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons par notre présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons ce qui fuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Nous avons par notre présent Edit, fondé & établi, fondons & établissons à perpétuité une Ecole militaire, pour le logement, subsistance, entretien & éducation dans l'art militaire, de cinq cents jeunes Gentilshommes de notre royaume, dans l'admission & le choix desquels il sera exactement observé ce que nous prescrirons ci-après. A l'effet de quoi, voulons qu'il soit chois incessamment, aux environs de notre bonne ville de Paris, un terrein & emplacement propre & commode à construire & bâtir

un hôtel (a) pour loger lesdits cinq cents. Gentilshommes, & tous ceux que nous jugerons nécessaires à leur éducation & entretien, lequel hôtel sera appellé Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

(a) Cet hôtel est situé dans la plaine de Grenelle, à portée de l'hôtel des Invalides. Il n'est pas encore entièrement bâti; de sorte qu'on n'y peut loger que deux cents cinquante-huit Elèves; au lieu des cinq cents pour lesquels il est destiné.

#### II.

Il fera dressé par nos Architectes ordinaires, sous les ordres du Directeur général de nos bâtimens & maisons, des plans des bâtimens qui doivent composer ledit hôtel, suivant les mémoires que nous en ferons remettre à notredit Directeur.

#### III.

Les propriétaires du terrein choisi pour la construction dudit hôtel, seront par nous payés de la juste valeur d'ice-lui, suivant l'estimation qui en sera faite, & au prix qui sera par nous réglé. Et après l'acquisition faite dudit terrein, voulons qu'à l'avenir il soit amorti, comme nous l'amortissons par ces présentes, sans que pour raison dudit amortissement, il nous soit payé aucun droit, ni aucune indemnité, lods & ventes, quints & requints, rachats ni reliefs, pour ce qui se trouvera mouvant de nous, & en censive de notre domaine, nonobstant toutes aliénations &

engagemens; sans aussi payer francsfiefs & nouveaux acquêts, ban ou arrière-ban, taxes, ni autres droits quelconques, qui nous sont ou pourront être dûs, dont nous déchargeons ledit terrein, en faisant, en tant que besoin est ou seroit, don & abandon audit hôtel, quoique le tout ne soit pas ici particulièrement exprimé; & ce, nonobstant toutes ordonnances & loix à ce contraires, auxquelles, à ce regard, nous avons dérogé & dérogeons. Et à l'égard des droits d'indemnité, d'amortissement, & autres qui pourront être dûs à des Seigneurs particuliers, pour raison dudit terrein, nous nous chargeons, par ces présentes, de les acquitter, & de dédommager lesdits Seigneurs, dont relèvent à titre de fief, de censive ou autrement, les héritages que contiendra ledit terrein. Déclarons pareillement ledit hôtel éxempt de tous droits de guet, garde & fortifications, fermetures de ville & fauxbourgs, & généralement de toutes contributions publiques & particulières, telles qu'elles puissent être, exprimées ou non exprimées par le présent Edit; pour de toutes lesdites éxemptions jouir par ledit hôtel, entièrement & sans réserve.

#### IV.

Les fonds nécessaires pour l'acquisition dudit terrein, ensemble pour la construction & l'ameublement dudit hôtel, seront pris successivement sur ceux que nous assignerons audit hôtel, par forme de dotation, ou autrement.

### V.

Voulons que celui de nos Secrétaires d'Etat ayant le département de la guerre, ait, sous nos ordres, la sur-intendance dudit hôtel, pour en diriger l'établissement, & y faire observer les réglemens que nous jugerons nécessaires pour la discipline, l'administration œconomique, l'éducation des Elèves, & généralement tout ce qui concernera l'ordre qui doit être observé dans ledit hôtel; & nous établirons sous lui un Intendant, qui lui rendra compte de tous les détails dudit hôtel, arrêtera les registres & les états des dépenses journalières & autres concernant l'établissement & la subsistance dudit hôtel & délivrera les ordonnances de payement sur la caisse dudit hôtel.

### VI.

Le service militaire sera fait dans ledit hôtel, pour former d'autant plus les Elèves aux opérations pratiques de l'art militaire, & les accoûtumer à la subordination; à l'effet de quoi nous choisirons & nous commettrons des Officiers pour composer un Etat-Major, & pour commander les compagnies d'Elèves, suivant l'ordre que nous établirons par la suite.

Ay

La charge de Tréforier a été érigée en titre d'office par Edit du mois d'Août 1760.

Les fonds destinés pour l'établissement & l'entretien dudit hôtel, seront remis ès mains du Trésorier qui sera par nous nommé, pour être par lui employés suivant & conformément aux états & ordonnances qui en seront expédiés par l'Intendant dudit hôtel, à l'effet de quoi nous voulons & entendons qu'à la fin de chaque année il soit fait une assemblée dans ledit hôtel, à laquelle présidera le Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, pour examiner, clorre & arrêter le compte général de la recette & de la dépense qui aura été faite durant l'année par ledit Trésorier, suivant lesdits états & ordonnances; sans que ledit Trésorier soit tenu de compter devant d'autres que ceux qui composeront ladite assemblée; voulant que les comptes qui seront arrêtés en icelle, lui servent de décharge valable de son maniement, par-tout où il appartiendra.

### VIII.

L'administration dudit hôtel, tant à l'égard du spirituel que du temporel, sera réglée sur le même pied que celle de l'hôtel des Invalides, par les ordres & sous l'autorité du Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre.

#### IX.

Les maîtres qui feront chargés d'enfeigner les langues & les sciences dans ladite Ecole Militaire, ainsi que ceux qui seront destinés pour les exercices du corps, seront par nous nommés, sur la proposition qui nous en sera faite par le Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, lequel sera pareillement chargé de nons présenter les projets de réglemens concernant l'ordre & la discipline que nous jugerons à propos de faire observer dans toutes les parties de l'administration dudit hôtel.

#### X.

L'hôtel de l'Ecole Militaire jouira des mêmes franchises, éxemptions & immunités que celles accordées à l'hôtel des Invalides, comme de franc-salé & d'affranchissement de tous droits d'entrées, d'aides, & autres quelconques; & ce, sur les certificats de l'Intendant: nous réservant de fixer par la suite les objets desdites éxemptions & franchises, sans qu'elles puissent être attaquées en vertu de nos Edits, Déclarations & Arrêts portant que lesdits droits seront payés par les privilégiés & non-privilégiés, éxempts & nonéxempts; à quoi nous avons, pour ce regard, dérogé & dérogeons par le présent Edit, & sans tirer à conséquence.

### XI.

Pour commencer à pourvoir, tant à la dépense de la construction & de l'a-meublement dudit hôtel, qu'à celle de

A vj

la subsistance & de l'entretien des cinq cents jeunes Gentilshommes qui y feronz admis, nous avons accordé & nous accordons audit hôtel, par forme de première dotation perpétuelle & irrévocable, le droit que nous avons rétabli par notre Déclaration du 16 Février 1745, sur les Cartes à jouer, fabriquées dans toute l'étendue de notre royaume, terres & seigneuries de notre obéissance, ensemble l'augmentation dudit droit, ordonnée par notre Déclaration du 13 du présent mois, en faisant, en tant que besoin, toute aliénation nécessaire à son profit, tant dudit droit, que de l'augmentation d'icelui, de façon qu'il sera & demeurera totalement détaché de nos finances; à l'effet de quoi nous en avons attribué l'administration & la connoissance au Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, fans que néanmoins il puisse l'affermer, notre intention étant qu'il foit régi dans la plus grande & la plus exacte œconomie, au profit dudit hôtel; & les deniers en provenant, remis au Trésorier d'icelui, pour être employés au fait de sa charge: & au moyen de ladite dotation, & de la réfolution que nous avons prise de ne rien négliger d'ailleurs pour soutenir un établissement aussi utile pour notre Etat, nous voulons qu'il ne puisse être reçu, ni accepté pour icelui, aucunes fondations, dons, gratifications, qui pourroient lui être faites par quelques perfonnes (a), & pour quelque cause que ce soit; comme aussi qu'il ne puisse être fait, pour icelui, aucune acquisition d'héritages, ni autres biens immeubles quelconques, sinon les héritages qui se trouveront aux environs, & qui y seront contigus, lesquels pourroient être jugés nécessaires pour la plus grande commodité, utilité & embellissement d'icelui.

(a) Feu M. le Maréchal Duc de Belleisse ayant fait don au Rei des six charges d'Assineurs & Départeurs d'or & d'argent, sous la condition que le produit en appartiendroit à l'Ecole Royale Militaire après la mort du donateur: Sa Majesté a confirmé ce don en faveur de son Ecole Militaire, par lettres patentes du mois de Février 1760, registrées ès Cours des Monnoies de Paris & de Lyon, les & Mars & 6 Mai de la même année.

#### XII.

Les premiers fonds destinés audit hôtel devant être employés aux dépenses de la construction & de l'ameublement d'icelui, il n'y sera admis aucun Elève que lorsque l'établissement en sera porté à un certain degré de perfection; à l'esset de quoi nous nous réservons de pourvoir dans la suite à l'admission desdits Elèves, soit qu'elle ne se fasse que lorsque l'établissement sera sini, soit que les circonstances nous permettent d'en avancer le terme, en recevant chaque année un nombre d'Elèves proportionné aux dépenses que l'on pourra

14

faire pour leur entretien & leur éducation, sans retarder d'ailleurs le progrès de l'établissement (a).

(a) L'Ecole Militaire fut établie provisoirement dans le château de Vincennes au mois d'Octobre 1753. Ce premier établissement ne put être composé que de quatre-vingt Elèves, qui furent transférés au mois de Juillet 1756 dans l'hôtel qui subsiste actuellement.

### XIII.

Comme nous nous sommes particulièrement proposé dans cet établissement, d'en faire un secours pour la Noblesse de notre royaume, qui est hors d'état de procurer une éducation convenable à ses enfans, nous voulons & entendons qu'il n'y ait que cette espéce de Noblesse qui y ait part, & que l'on observe l'ordre suivant, dans l'admission desdits enfans; de sorte que la première classe soit toujours présérée à la feconde, la seconde à la troissème, & ainsi de suite jusqu'à la dernière.

## XIV.

La première classe sera des orphelins dont les pères auront été tués au service, ou seront morts de leurs blessures, soit au service, soit après s'en être retirés à cause de leurs blessures. La seconde classe, des orphelins dont les pères seront morts au service d'une mort naturelle, ou qui ne s'en seront retirés qu'après trente ans de commission de

quelque espéce que ce soit. La troisième classe, des enfans qui seront à la charge de leurs mères, leurs pères ayant été tués au service, ou étant morts de leurs blessures, soit au service, soit après s'en être retirés à cause de leurs blesfures. La quatrième classe, des enfans qui seront à la charge de leurs mères. leurs pères étant morts au service d'une mort naturelle, ou après s'être retirés du service après trente ans de commission de quelque espéce que ce soit. La cinquième classe, des enfans dont les pères se trouveront actuellement au service (a). La sixième classe, des enfans dont les pères auront quitté par rapport à leur âge, leurs infirmités, ou pour quelqu'autre cause légitime. La septième classe, des enfans dont les pères n'auront pas servi, mais dont les ancêtres auront servi. La huitième classe enfin, des enfans de tout le reste de la Noblesse, qui, par son indigence, se trouvera dans le cas d'avoir besoin de nos fecours.

(a) Le Roi a dérogé à cet article par une Déclaration du 24 Août 1760, en reportant de la fixième à la cinquième classe, tous les enfans des pères retirés du service pour des blessures ou des instrmités, ou après trente ans de service noninterrompus.

### XV.

On recevra lesdits enfans, depuis l'âge de huit à neuf ans, jusqu'à celui de dix à onze, à l'exception des or-

phelins, qui pourront être reçus jusqu'à l'âge de treize; en observant de n'en point admettre qui ne sçachent lire & écrire, de façon que l'on puisse les appliquer tout de suite à l'étude des langues.

XVI.

Il ne fera admis aucun Elève dans ledit hôtel, qu'il n'ait fait preuve de quatre générations de noblesse de père. au moins; à l'effet de quoi les parens desdits Elèves remettront au Secrétaire d'Etat chargé du département de la guerre, un cahier contenant les faits généalogiques de leur naissance, avec les copies collationnées (a) des titres justificatifs d'iceux; lesquels cahier & titres seront déposés aux archives de ladite Ecole, après avoir été examinés & reconnus pour véritables par le Généalogiste qui sera par nous choisi, & mention en sera faite sur le registre d'admission & d'entrée dans ladite Ecole: & feront en outre tenus de rapporter la preuve que lesdits Elèves sont dans l'une des classes portées en l'article XIV, & mention en sera pareillement faite sur le registre d'entrée, avec les nom, surnom, âge & domicile des enfans admis.

<sup>(</sup>a) Ces preuves doivent être faites par titres originaux, fuivant l'article IX de la Déclaration du 24 Août 1760.

## XVII.

La destination de ces enfans exigeant qu'ils soient bien conformés, il n'en sera reçu aucuns de contresaits, ni d'eftropiés: si cependant il leur arrivoit, tandis qu'ils seront dans ledit hôtel, quelqu'accident fâcheux qui ne permît pas qu'on les destinât pour la guerre, notre intention n'en est pas moins qu'ils y achèvent leurs études, sauf à les employer d'une manière convenable à leur situation, lorsqu'il s'agira de leur donner un état.

### XVIII.

Tous les Elèves de l'Ecole Militaire seront vêtus d'un uniforme (a), dont nous réglerons la composition par une Ordonnance particulière.

(a) Cer uniforme est bleu, veste & parements rouges, boutons blanes.

### XIX.

Lorsque lesdits enfans seront parvenus à l'âge de dix-huit ou vingt ans, & même lorsque dans un âge moins avancé, leur éducation se trouvera assez perfectionnée pour qu'ils puissent commencer à nous servir utilement, notre intention est qu'ils soient employés dans nos troupes, ou dans les autres parties de la guerre, suivant les talens & l'aptitude que l'on reconnoîtra en eux (a). Et pour qu'ils pui ent se soutenir dans les premiers emplois qui leur seront confiés, nous voulons & entendons qu'il leur soit sait sur les sonds de l'Ecole Militaire, une pension de deux cents livres par année, laquelle seur sera continuée tant que nous le jugerons nécessaire; à l'estet de quoi nous arrêterons tous les ans un état desdites pensions, lesquelles seront allouées, sans difficulté, dans les comptes du Trésorier, en rapportant par lui ledit état, & les quittances nécessaires.

(a) Voir ci-après l'Ordonnance du Roi du 30 Janvier 1761, portant réglement sur la manière dont les Elèves de l'Ecole Royale Militaire seront distribués & employés dans les troupes de Sa Majesté.

XX.

La protection singulière que nous avons résolu d'accorder à ceux de notre Noblesse qui auront été élevés dans l'Ecole Militaire, exigeant de leur part une reconnoissance proportionnée au bienfait qu'ils auront reçu de nous, nous avons cru qu'il étoit nécessaire de leur donner une marque distinctive; laquelle, en les faisant reconnoître partout où ils se trouveront, leur remette sans cesse devant les yeux les obligations qu'ils auront contractées envers Nous & notre Etat, & les porte, par ce souvenir, à donner l'exemple aux autres, & à répondre dans toutes les cir-

constances de leur vie, à l'éducation qu'ils auront reçue; à peine d'encourir notre disgrace, & d'être punis plus sévèrement que les autres, dans tous les cas où ils se montreroient indignes de notre protection. Nous voulons donc qu'en sortant de l'Ecole Militaire pour passer à quelqu'emploi que ce soit, ils reçoivent de nos mains une marque distinctive (a), qu'ils seront tenus de porter toute leur vie, ainsi & de la manière que nous l'ordonnerons par la suite.

(a) Cette marque est la croix de minorité des Ordres royaux, militaires & hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem. Voir le Réglement concernant ces Ordres du 15 Juin 1757, art. 15, & l'Ordonnance du Roi du 4 Mars 1761.

XXI.

Il fera pourvu par des réglemens particuliers (b), à tout ce qui pourroit n'avoir pas été prévû, statué, dit & ordonné par notre présent Edit, que nous voulons être exécuté en tout son contenu. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aides à Paris, que notre présent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & observer selon sa forme & teneur, cessant & faifant cesser toutes choses à ce contraires;

<sup>(</sup>b) On trouvera ces Réglemens dans la suite de ce Recueil.

Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous y avons sait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de Janvier, l'an de grace mil sept cent cinquante-un, & de notre règne le trente-sixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Visa MACHAULT. Vû au Conseil, Machault. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge & verte.

Registré, oui & ce requerant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon sa sorme & teneur; & copies collazionnées envoyées dans les Bailliages & Sénéchaussées du ressort, pour y être lû, publié & registré: enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le vingt-deux Janvier mil sept cent cinquante un. Signé, YSABEAU.



## DECLARATION DU ROI,

Concernant l'Ecole Royale Militaire.

Donnée à Versailles le 24 Août 1760.

Registrée en Parlement.

OUIS, PAR LA GRACE DE - DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces présentes lettres verront; SALUT. Notre intention, en instituant une Ecole Militaire pour l'éducation dans l'art de la guerre, de cinq cents jeunes Gentilshommes, a été non-seulement d'en faire un moyen de soulagement pour les familles nobles de notre royaume, qui seroient hors d'état de donner une éducation convenable à leurs enfans, mais encore un objet de récompense pour celles de ces familles qui se seroient vouées plus particulièrement à la défense de notre Etat; c'est ce double motif de grace & de justice qui a déterminé l'ordre de préférence que nous avons voulu que l'on observat dans l'admission des enfans qui nous seroient proposés pour cet établissement. Il nous avoit paru juste en général que les enfans de pères actuellement au service, fussent présérés à ceux dont les pères s'en feroient retirés, même par des causes légitimes:

cependant comme il est différens cas où il pourroit être plus juste encore de les faire concourir ensemble dans le même ordre, sans donner aux services présens sur les services passés une préférence indéfinie, qui ne pourroit être due à ceux-là qu'autant que la cessation de ceux-ci n'auroit pas été produite par l'impossibilité de les continuer; nous avons résolu d'expliquer plus précisément nos intentions, tant sur cette préférence que sur quelques autres dispositions de notre Edit du mois de Janvier 1751, portant création de ladite Ecole Militaire. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné; & par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait ce qui suit.

### ARTICLE PREMIER.

Les enfans de pères que leurs blessures auront mis hors d'état de nous continuer leurs services, seront reçus dans notre Ecole Militaire concurremment & dans le même ordre que les enfans dont les pères seront actuellement au service.

#### II.

Ceux dont les pères n'auront quitté le service que par rapport à des insirmités ou des accidens naturels, qui ne leur auront pas absolument permis d'y rester, seront également reçus dans notre Ecole Militaire concurremment & dans le même ordre que les ensans des pères qui seront actuellement au service.

### III.

Les uns & les autres ne seront toutesois admis à cette concurrence, qu'autant qu'ils rapporteront un certificat des Officiers des Corps dans lesquels leurs pères auront servi, lequel certificat spécifiera la qualité des ofenures, des infirmités ou des accidens qui auront mis leurs pères dans la nécessité absolue de se retirer.

## IV.

Indépendamment du certificat mentionné en l'article précédent, lesdits enfans rapporteront un procès-verbal, fait dans le lieu du domicile de leurs pères, par un chirurgien juré, en présence de deux Gentilshommes du canton, qui signeront avec ledit chirurgien au procès-verbal, par lequel l'état actuel des pères desdits ensans sera constaté dans la plus exacte vérité, & ledit procès-verbal sera légalisé par les Juges royaux des lieux.

# v.

Les ensans des pères qui auront obtenu de nous la permission de se retirer,

24

après trente années au moins de services non-interrompus, seront reçus dans notre Ecole Militaire concurremment avec les enfans des pères qui seront actuellement au service; & pour justifier desdites trente années de services non-interrompus, ils en rapporteront un certificat du Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre.

### VI.

Les demandes des parens qui proposeront leurs enfans pour l'Ecole Royale Militaire, seront adressées au Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, par les sieurs Intendans & Commissaires départis dans les provinces, chacun en ce qui concernera leur département, & lesdites demandes seront accompagnées des extraits baptistaires desdits enfans, duement légalisés par les Juges royaux des lieux, & de toutes les piéces & actes nécessaires pour déterminer la classe dans laquelle lesdits enfans se trouveront, d'après l'article XIV de notre Edit du mois de Janvier 1751, lequel article sera exécuté en ce qui n'y est pas dérogé par la présente Déclaration.

### VII.

Notre intention étant qu'il ne soit reçu dans notre Ecole Militaire aucun enfant dont les parens pourroient se passer de ce secours pour l'éducation de 25

de leur famille, le bien des pères & mères desdits ensans, & celui des enfans eux-mêmes, dans le cas où ils auroient perdu leurs pères & mères, sera constaté par lesdits sieurs Intendans & Commissaires départis, lesquels en délivreront leurs certificats détaillés & vérissés sur les rôles des impositions,

### VIII.

Les certificats mentionnés en l'article précédent feront signés & attestés contormes à la commune renommée, par deux des Gentilshommes les plus voisins du domicile des parens des enfans proposés.

#### IX.

Il ne sera reçu aucun Elève dans l'hôtel de notre Ecole Militaire, qu'il n'ait fait preuve de quatre degrés de Noblesse de père au moins, compris le produisant; & lesdites preuves de Noblesse seront faites par titres originaux, & non par simples copies collationnées; dérogeant à cet égard à la disposition de l'article XVI de notre Edit du mois de Janvier 1751. lequel au surplus sera exécuté selon sa forme & teneur en ce qui n'y est pas dérogé par cette présente. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos Cour de Parlement, Chambre des Comptes

R

& Cour des Aides à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, nonobstant toutes choses à ce contraires, auxquelles nous avons expressément dérogé & dérogeons par cesdites présentes pour ce regard seulement & sans tirer à conséquence; Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le vingt-quatrième jour du mois d'Août, l'an de grace mil sept cent soixante, & de notre règne le quarante-cinquième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, LE MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Registrée, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme & teneur; & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du ressort, pour y être lue, publiée & registrée: enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le cinq Septembre mil sept cent soixante. Signé, YSABEAU.



RECORDED TO SPECIE SERVERS ASSESSED.

## MÉMOIRE INSTRUCTIF

Sur ce que les Parens doivent observer en proposant leurs Enfans pour l'Ecole Royale Militaire.

Uoique le Roi, en établissant cette Edit du Ecole, y ait eu en vue toute la mois de Jan-Noblesse de son royaume, Sa Majessé y ver 1751. a cependant accordé aux enfans de celle qui suit la profession des armes, des présérences d'autant plus justes, qu'elles sont sondées sur le plus ou le moins de mérite des services militaires. Les degrés de ces présérences sont partagés en huit classes dans l'Edit d'institution de cette Ecole.

## SÇAVOIR;

# Première classe.

Orphelins dont les pères ont été tués Art. XIV. au service, ou qui sont morts de leurs blessures, soit au service, soit après s'en être retirés à cause de leurs blesques.

## Deuxième classe.

Orphelins dont les pères sont morts au service, d'une mort naturelle, ou qui ne s'en sont retirés qu'après trente ans de commission, de quelque espèce que ce soit.

Bij

# Troisième classe.

Enfans qui sont à la charge de leurs mères, leurs pères ayant été tués au service, ou étant morts de leurs blessures, soit au service, soit après s'en être retirés à cause de leurs blessures.

# Quarrième classe.

Enfans qui sont à la charge de leurs mères, leurs pères étant morts au service, d'une mort naturelle, ou après s'être retirés du service après trente ans de commission, de quelque espéce que ce soit.

# Cinquième classe.

Art. I, II Enfans dont les pères sont actuelle—

& V de la ment au service, ou qui ne s'en sont retirés que par rapport à des blessures, ou à des infirmités qui les ayent mis dans l'impossibilité d'y rester, ou après trente années de services non-interrom-

pus.

## Sixième classe.

Enfans dont les pères ont quitté le service par rapport à leur âge, leurs infirmités, ou pour quelqu'autre cause légitime.

# Septième classe.

Enfans dont les pères n'ont pas servi; mais dont les ancêtres ont servi.

# Huitième classe.

Les enfans de tout le reste de la Noblesse qui, par son indigence, se trouve dans le cas d'avoir besoin des secours du Roi.

Tel est l'ordre que Sa Majesté entend que l'on observe dans l'admission des de l'Edit du enfans proposés pour l'Ecole Royale Militaire; de sorte que la première classe soit toujours préférée à la seconde, la seconde à la troisième, & ainsi de suite jusqu'à la dernière.

Les enfans qui n'ont ni père ni mère, Art. XV.

peuvent être recus depuis l'âge de huit à neuf ans jusqu'à l'âge de treize; & ceux qui ont père ou mère, depuis huit à neuf ans jusqu'à dix ou onze seule-

ment.

La première condition exigée, est Art. XVI. qu'ils fassent preuve de quatre degrés de noblesse au moins, du côté du père seulement.

La seconde, qu'ils soient dans l'indi- Art. XIII-

gence.

La troisième, que leur conformation Art. XVII. extérieure soit bonne, c'est-à-dire, qu'ils ne soient ni contrefaits ni estropiés,

La quatrième, qu'ils sçachent lire & Art. XV. écrire, afin qu'on puisse les appliquer

tout de suite à l'étude des langues.

Il faut au furplus que les parens qui Art. VI de ont des enfans à proposer, s'adressent à la Déclasa-

Ait. XIII mois de Janvier 1751.

Biii

Auûr

rion du 24 MM. les Intendans des Généralités où 1760. les familles de ces enfans sont domiciliées, ou aux Subdélégués de MM. les Intendans, chacun pour ce qui concerne sa subdélégation : toute autre voie seroit inutile, & occasionneroit aux parens des peines & des démarches qu'ils doivent s'épargner.

Ils remettront à MM. les Intendans

ou à leurs Subdélégués,

1°. L'extrait baptistaire légalisé de l'enfant proposé; & ils feront attention que cet extrait fasse mention du jour de la naissance, ainsi que cela est prescrit par l'Ordonnance de 1667, & que les dates soient écrites en toutes lettres & non en chiffres.

2°. Si le père est mort, on aura soin de produire son extrait mortuaire en bonne forme.

3°. On observera la même chose par

rapport à la mère.

4°. La fortune des parens sera constatée par des certificats des Subdélégués des lieux où les biens seront situés. Ces certificats seront certifiés conformes à la commune renommée par deux Gentilshommes, vérifiés & visés par MM. les Intendans; & on aura soin qu'ils ne soient pas conçus en termes vagues & généraux, sans quoi on n'y auroit aucun égard.

5°. Pour constater la bonne conformation des enfans proposés, les parens en rapporteront un certificat de Méde-

cin ou de Chirurgien.

Art. VII & VIII de la Déclaration du 24 Août 1760.

6°. Les enfans dont les pères auront quitté le service pour des blessures &z des infirmités, en rapporteront les certificats exigés par les articles III & IV de la Déclaration du 24 Août 1760.

Les parens trouveront dans les mains de MM. les Intendans ou de leurs Subdélégués, des mémoires, aux questions desquels ils répondront exactement; parce que c'est de leurs réponses que doivent résulter la distinction des classes & les autres connoissances nécessaires pour rendre compte au Roi de leurs demandes.

Voici en quoi consistent ces questions.

1°. Sont-ils en état de faire preuve par titres de quatre degrés de noblesse du côté du père seulement?

2°. Noms & surnoms du père.

3°. Son âge.

4°. Est-il au service, ou s'en est-il retiré? A-t-il été tué au service, ou y

est-il mort d'une mort naturelle?

Il faut détailler en cet endroit le temps où le père a commencé à fervir, les grades par lesquels il a passé, les époques de ces grades, &c; asin que la vérification puisse s'en faire plus facilement au Bureau de la guerre.

5°. S'il a quitté le service, dans quel

temps, & par quelles raisons?

6°. A-t-il reçu quelques graces du Roi dans le cours de ses services, ou en se retirant?

7°. Est-il Chevalier de Saint-Louis?

S'il l'est, dans quel temps a-t-il été associé à cet ordre?

8°. La mère est-elle vivante?

9°. Noms & surnoms des enfans proposés, produire leurs extraits baptistaires, dans lesquels l'évêché sera désigné. (Les parens peuvent proposer plusieurs frères en même-temps.)

10°. Quel est le nombre des frères

& sœurs des enfans proposés?

fervice du Roi, des oncles ou d'autres parens?

12°. Sçavent-ils lire & écrire?

13°. Ont-ils été confirmés? Ont-ils fait leur première communion?

14°. Sont-ils bien conformés? En

rapporter le certificat.

15°. Quelle est leur occupation actuelle?

16°. Sont-ils élevés dans la maison paternelle, dans des pensions ou des

colléges?

17°. Quel est le lieu de l'habitation des parens, la généralité, l'élection, la subdélégation, où peut-on leur écrire?

18°. Quel est l'état de la fortune des parens? En rapporter le certificat, tel

qu'il est demandé ci-dessus.

Les parens auront attention de ne négliger aucuns de ces éclaircissemens, qui sont tous absolument nécessaires.

## MEMOIRE

Des Titres qu'il est nécessaire de produire pour être reçu au nombre des Elèves de l'Ecole Royale Militaire.

Pour être admis au nombre des Elèves de l'Ecole Royale Militaire, il faut prouver au moins quatre degrés de Noblesse du côté Paternel seulement, aux termes de l'Edit de création de cette Ecole Royale, du mois de

Janvier 1751.

Celui qui sera agréé pour y être reçu, doit représenter en original à M. D'HOZIER DE SERIGNY, Chevalier Grand-Croix de l'Ordre Royal de Saint-Maurice de Sardaigne, Juge d'Armes de la Noblesse de France en survivance, & en cette qualité Commissaire du Roi pour certisser à Sa Majesté la Noblesse des Elèves de l'Ecole Royale Militaire.

1°. Son Extrait baptistère légalisé, dans lequel les dates seront en toutes lettres & non en chiffres; & si l'Extrait baptistère ne fai-soit pas mention du jour de la naissance, il faudroit suppléer à cette omission par un Acte

de notoriété.

2°: Les Contrats de mariage de son Père, de son Aïeul & de son Bisaïeul; & dans le cas où il n'y auroit pas eu de Contrat de mariage, ni d'Articles sous signatures privées, on y suppléera par l'Acte de célébration du mariage, duement légalisé.

3°. Joindre à chacun de ces Contrats de mariage deux autres Actes prouvans la filiation, comme Extraits baptistères, Testamens,

créations de Tutelles, Gatdes-nobles, Partages, Transactions, Sentences, Hommages, Aveux & Dénombremens de Fiefs, Contrats d'Acquisitions, de Ventes ou d'Echanges, Procès-verbaux de Noblesse pour être reçu dans l'Ordre de Malthe, ou dans d'autres Ordres ou Chapitres nobles, &c.

Il faut encore y ajouter les Arrêts, les Ordonnances, ou les Jugemens rendus sur la Noblesse dont on fait la preuve, soit par le Conseil d'Etat, par les Commissaires Généraux du Conseil, & par les Cours des Aydes, soit par les Intendans, Commissaires départis

dans les Généralités du Royaume.

Les Actes que l'on demande doivent être produits tous en original, & en cas que les originaux ( qui sont les premières grosses ) se trouvent perdus, on pourra y suppléer par de secondes grosses délivrées par les Notaires propriétaires des minutes, en observant que les Notaires se déclarent tels au bas de l'Acte délivré, que leurs signatures soient légalisées par le principal Officier de la Justice d'où ressortie le lieu du domicile du Notaire, & que cette expédition sur la minute soit attessée par ce même principal Juge Royal, qui certifiera avoir vérissé mot à mot l'expédition sur la minute.

Il faut aussi fournir le Blazon peint des Atmes de la Famille, & l'explication claire &

exacte de ces Armes.

Enfin l'Elève agréé joindra à tous les Actes de la l'roduction qu'il fera devant M. DE SERIGNY un Inventaire de ces mêmes Actes, qu'il faudra dresser suivant l'ordre des dates ou des degrés.

## REGLEMENT

Que le Roi, en qualité de Souverain Chef, Fondateur & Protecteur des Ordres Royaux, Militaires & Hofpitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérufalem, veut & ordonne être obfervé, tant par rapport à l'adminiftration desdits Ordres, que sur le nombre des Chevaliers dont ils seront à l'avenir composés, & sur l'âge & qualités qu'ils doivent avoir pour y être admis.

# Du 15 Juin 1757.

Es marques d'honneur étant la plus noble récompense que Sa Majesté puisse accorder à ceux de ses sujets qui en sont susceptibles par leur naissance, & qui se rendent recommandables par les services qu'ils lui rendent & à l'Etat, dans les différentes places où Elle juge à propos de les dessiner; Elle a cru devoir, à l'exemple des Rois ses prédécesseurs, soutenir les Ordres de Chevalerie qu'ils ont établis, & dont ils se sont déclarés Souverains Chess & Protecteurs, & qu'ils ont toujours regardé comme un des plus sûrs moyens:

 $\mathbf{B}$  v

d'exciter cette émulation si avantageuse à l'Etat. C'est dans cette vue que Sa Majesté a voulu donner un nouveau lustre aux Ordres de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint-Lazare de Jérusalem, en nommant à l'état & dignité de Grand-Maître de ces Ordres, qui se trouve vacant par le décès de feu Monsieur le Duc d'Orléans, Monsieur le Duc de Berry, fils de France: Sa Majesté ne pouvoit donner une plus haute idée de l'estime & de l'affection qu'elle porte auxdits Ordres en qualité de Souverain Chef, Fondateur & Protecteur d'iceux, qu'en leur donnant un Chef aussi auguste; mais elle croit en même-temps devoir prendre les mesures nécessaires pour que ces Ordres puissent se soutenir avec splendeur, & expliquer par un nouveau réglement ses intentions, sur le nombre des Chevaliers dont Elle juge à propos qu'ils soient à l'avenir composés, & fur les qualités des personnes qui y seront admises, afin de rendre cette récompense encore plus flâteuse à ceux qui en seront décorés; comme aussi pourvoir à l'administration de tout ce qui peut avoir rapport auxdits Ordres, jusqu'à ce que Monsseur le Duc de Berry soit en âge d'y vaquer par lui-même. A cet effet, Sa Majesté a ordonné & ordonne ce qui fuit :

### ARTICLE PREMIER.

Nulle personne ne pourra être reçue & admise à l'avenir par le Grand-Maître des Ordres de Notre Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérusalem, qu'elle n'ait fait les preuves de sa Religion Catholique, Apostolique & Romaine, dans la forme usitée dans lesdits Ordres, & celle de quatre degrés de noblesse paternelle seulement le Novice compris, fondée sur un principe certain & incontestable de noblesse, sans qu'il puisse, sous quelque titre & prétexte, ni pour aucune cause que ce soit, être accordé aucune dispense des preuves susdites, tant de religion que de noblesse, ni que personne puisse être reçu dans lesdits Ordres avant d'avoir satisfait auxdites preuves.

### II.

Pour rendre lesdits Ordres d'autant plus recommandables, Sa Majesté juge à propos de fixer les Chevaliers qui y seront admis à l'avenir au nombre de cent, conformément à ce qui avoit été prescrit par le Brévet du Roi Henri IV, du 30 Novembre 1608, y compris les ecclésiastiques, qui ne pourront y occuper plus de huit places, & qui seront obligés aux mêmes preuves que les Chevaliers laïcs; l'intention de Sa Mar

Byj

iesté étant que le nombre de cent Chevaliers ne puisse être augmenté par le Grand-Maitre, auquel elle recommande très-expressément d'y recevoir par préférence à toutes autres considérations, les personnes qui seront ou qui auront été employées utilement au service de Sa Majesté dans l'intérieur du Royaume, près de sa Personne, dans les Cours étrangères, ou dans des places ou emplois de confiance, & gui auront les qualités requises par l'article premier du présent Réglement; dérogeant pareillement à tous édits, statuts, réglemens ou autres titres & usages desdits Ordres, en ce qui se trouveroit de contraire au présent article. Les familles des Chevaliers qui viendront à décéder, seront obligées d'envoyer au Secrétaire desdits Ordres, des extraits on certificats de la mort du Chevalier décédé, pour en être fait mention sur le registre desdits Ordres.

## III.

Aucunes personnes ne pourront pareillement être reçues dans lesdits Ordres, qu'à l'âge de trente ans accomplis; & si par des considérations particulières & relatives à l'avantage de la religion & au bien du service de Sa Majesté, le Grand-Mastre jugeoit à propos de conférer plutôt ces Ordres à quelques personnes, l'intention de Sa

37

Majesté est qu'il ne le puisse faire au dessous de l'âge de vingt-cinq ans accomplis, sans qu'il puisse pareillement être accordé de dispense sur cet article, & ce nonobstant tous statuts, réglemens & usages desdits Ordres à ce contraires.

IV.

Sa Majesté n'entend par l'article précédent préjudicier à tous ceux qui jusqu'à ce jour auront été reçus dans lesdits Ordres, lesquels continueront leurvie durant de jouir des honneurs & prérogatives qui y sont attachés, ainsique des commanderies, pensions & bénésices dont ils sont en possession.

#### V.

Sa Majesté veut qu'à l'avenir il nesoit plus reçu dans les dits Ordres, de
Chevaliers de grace, de Commandeurs, Fondateurs ni Servans; son intention étant que les dits Ordres ne
soient composés que de personnes en
état de satisfaire à l'article premier de
ces présentes, révoquant en outre toutes concessions qui peuvent avoir été
ci-devant données par les Grands Maîtres des dits Ordres, d'en porter la
croix, si les personnes qui ont obtenu
cette permission n'ont pas été reçues
Chevaliers, & en conséquence leur
fait désense de porter à l'avenir la croix

38

& le ruban desdits Ordres; enjoignant aux grands Officiers d'iceux d'y tenir exactement la main.

## VI.

Veut & ordonne Sa Majesté que les fondations faites par quelques personnes afin d'être reçues Chevaliers dans lesdits Ordres, pour lesdites fondations appartenir auxdits Ordres après le décès du fondateur, ayent leur entière exécution. A l'égard des fondations faites pareillement à l'effet de pouvoir être admis & reçus Chevaliers dans Iesdits Ordres, lesquelles doivent passer aux fils aînés, & au défaut de l'aîné au puîné, & ainsi successivement à tous les enfans mâles du fondateur, l'intention de Sa Majesté est que le fondateur reçu Chevalier, jouisse sa vie durant de la commanderie par lui fondée, qu'il continue de porter la croix desdits Ordres, & de jouir des honneurs, prérogatives, priviléges & distinctions qui y font attribués; mais après son décès le fonds de sa commanderie recournera à sa famille dans l'état où il se trouvera alors, comme un bien patrimonial, sans que les enfans & descendans du fondateur puissent prétendre en vertu de la fondation faite par leur père ou aïeul, être reçus Chevaliers desdits Ordres, à moins qu'ils n'ayent les qualités requises par l'article premier du présent réglement, & l'âge prescrit par l'article III d'icelui; l'intention de Sa Majesté étant en réformant lesdits Ordres, de reconnoître & de récompenser le mérite & les services, sans avoir égard à toutes autres considérations particulières. Veut que la même disposition ait lieu à l'égard des fondations pareillement faites par quelques autres personnes, à l'effet d'être reçues Chevaliers, à condition que lesdites fondations passeront à perpétuité à leurs enfans & descendans mâles en ligne directe; ordonne que. les fondateurs jouiront leur vie durant, en qualité de Chevaliers fondateurs, de leur commanderie, mais après leur décès le fonds desdites commanderies retournera à la famille du fondateur dans l'état où il se trouvera alors comme un bien patrimonial, sans que les enfans ou descendans du fondateur puissent prétendre, sous prétexte de ladite fondation, à être reçus Chevaliers desdits Ordres, à moins qu'ils n'ayent les qualités & âge susdit.

## VII.

Desirant renouveller les anciens usages desdits Ordres concernant les sonctions des grands Officiers, l'intention de Sa Majesté est qu'à mesure que ceux qui sont actuellement revêtus desdites places viendront à décéder, ils soient

remplacés dans leurs fonctions par ceux des Chevaliers que le Grand-Maître jugera à propos de nommer à cet effet. attendu qu'il n'y a dans lesdits Ordres aucunes charges vénales; le Héraut & les deux Huissiers desdits Ordres continueront de faire les fonctions dépendantes de leur place, leur vie durant, mais après leur décès ceux qui leur fuccéderont jouiront des priviléges attribués auxdits Ordres, sans être tenus de faire d'autres preuves que celles de religion, & lesdits Héraut & Huissiers, présens & à venir, ne pourront porter que la médaille de l'Ordre, attachée à la boutonnière, avec le petit ruban de la couleur de celui desdits Ordres.

### VIII.

Voulant statuer sur le droit de passage & autres frais qui seront payés par chacun des Chevaliers qui seront à l'avenir admis dans lesdits Ordres, Sa Majesté a par le présent réglement sixé le droit de passage à la somme de mille livres, & le droit des Officiers à celle de cent vingt livres, pour être distribuées entr'eux suivant l'usage jusqu'à présent observé, indépendamment des honoraires du Généalogiste qui n'aura aucune part dans le présent droit de passage, & qui sera payé par les Chevaliers reçus.

### IX:

Veut Sa Majesté que les preuves de noblesse de ceux qui seront nommés auxdits Ordres, soient faites par le sieur de Clairambault, Généalogiste de fes Ordres, qu'elle commet par le présent réglement, sans qu'il soit tenu de faire aucun nouveau serment, lequel, après les avoir signées & certifiées, en fera le rapport au Grand-Maître, lorsqu'il administrera lui-même lesdits Ordres, & en présence de ceux des grands Officiers & Chevaliers qu'il lui plaira de nommer, & jusqu'à ce que le Grand-Maître gouverne par lui-même lesdits Ordres, les preuves de noblesse seront admises de la manière dont Sa Majesté l'expliquera par le présent réglement; & d'autant que le Généalogiste des Ordres de Sa Majesté se trouvera faire les mêmes fonctions dans ceux de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérusalem, il portera la croix desdits Ordres sans être tenu à aucune des formalités prescrites par l'article premier du présent réglement.

#### X.

Les Chevaliers porteront au col la croix desdits Ordres attachée à un ruban de couleur amarante : & dans les occasions de cérémonies, ils porteront

la croix ainsi & de la manière dont il en a été usé jusqu'à présent.

### XI.

Et attendu que Monsieur le Duc de Berry n'est pas en état d'adminisser par Iui-même lesdits Ordres, Sa Majesté a cru devoir en confier la régie, administration & gouvernement, jusqu'à ce qu'il soit en âge d'en prendre par luimême l'administration, à une personne dont le zèle pour la personne de Sa Majesté, celle de Monsieur le Duc de Berry, & pour lesdits Ordres, lui foient également connus; & à cet effet Sa Majesté a fait choix du sieur Louis Phelypeaux, Comte de Saint-Florentin, Conseiller en tous ses Conseils, Ministre d'Etat, Secrétaire d'Etat & de ses commandemens, Commandeur & Chancelier de ses Ordres, Chancelier de la Reine, pour avoir l'administration générale de tout ce qui peut concerner lesdits Ordres, tant pour les biens qui leur appartiennent, que pour tout ce qui a rapport au cérémonial, comme aussi pour présider aux chapitres généraux ou affemblées particulières. & conseils desdits Ordres, recevoir de par Sa Majesté, Monsieur le Duc de Berry, & en sa présence, le serment des Chevaliers que Sa Majesté se réserve de nommer, jusqu'à la majorité de Monsieur le Duc de Berry, & géné-

ralement pour faire & ordonner au nom du Grand-Maitre, tout ce qu'il pourroit faire & ordonner par lui-même. Et attendu que cette fonction honorable exige une distinction extérieure desdits Ordres, l'intention de Sa Majesté est que ledit sieur Comte de Saint-Florentin puisse en porter la croix sans être tenu à aucune réception; Sa Majesté a commis & commet par ledit présent réglement ledit sieur Comte de Saint-Florentin pour entendre les preuves des Chevaliers qu'elle aura nommés, & pour lui en rendre compte avant la réception, comme aussi pour prendre possession, pour & au nom de Monsieur le Duc de Berry, dudit état & dignité de Grand Maître desdits Ordres, & de tout ce qui en dépend.

### XII.

Voulant régler la forme dans laquelle les Chevaliers desdits Ordres, qui auront été par Sa Majesté nommés, seront reçus, son intention est qu'ils le soient en présence & dans l'appartement du Grand-Maître; & ledit sieur Comte de Saint Florentin, que Sa Majesté a commis à cet esset, recevra leur serment pour & au nom du Grand-Maître, en présence des grands Officiers & Chevaliers qui y auront été appellés, & ce, jusqu'à ce que le Grand-Maître soit en âge de recevoir par lui-même le

ferment des Chevaliers, & de se conformer à l'ancien cérémonial ou à celui qu'il jugera à propos d'introduire, Sa Majesté veut que les réceptions soient faites, & les sermens prêtés en la forme ordinaire à l'issue de la Messe qui sera célébrée dans la chambre ou chapelle dudit Grand-Maître.

## XIII.

Sa Majesté confirme lesdits Ordres de Notre-Dame de Mont-Carmel-& de Saint Lazare de Jérusalem, dans tous & chacuns les droits, priviléges, franchises & éxemptions qui y ont été attribués par les Papes, par les Rois prédécesseurs de Sa Majesté, & par Elle-même, & ce, conformément aux bulles des Papes, édits, déclarations, arrêts & réglemens rendus par les Rois ses prédécesseurs, ou par Sa Majesté, en faveur desdits Ordres.

## XIV.

Les Chevaliers de minorité qui ont été jusqu'à présent admis & non reçus, qui ne seront point en état de faire les preuves prescrites par l'article premier de ces présentes, ne pourront être reçus à profession dans les dits Ordres, ni en porter la croix. A l'égard de ceux qui ont été admis en minorité pour être reçus dans la suite, l'intention de Sa

Majesté est qu'ils ne le puissent être que lorsqu'ils auront atteint au moins l'âge de vingt-cinq ans accomplis, & en satissaisant par eux au présent réglement, sans qu'à l'avenir il puisse être reçu dans lesdits Ordres aucuns Chevaliers de minorité.

## XV.

Veut néanmoins Sa Majesté que ceux des Gentilshommes qui auront été élevés dans l'Ecole Royale Militaire, & qu'Elle jugera à propos d'admettre dans lesdits Ordres, puissent y être reçus en satisfaisant à l'article premier du présent réglement, quoiqu'ils n'eussent pas l'âge prescrit par l'article III d'icelui, & que le nombre de cent Chevaliers, auguel Elle veut que lesdits Ordres soient réduits à l'avenir, se trouvât rempli, son intention étant qu'il puisse être excédé en faveur desdits Gentilshommes seulement qu'Elle jugera à propos d'y admettre. Veut pareillement que ceux d'entr'eux, que Sa Majesté ou le Grand-Maître jugeront à propos de recevoir dans lesdits Ordres, soient éxempts du droit de passage, & de tous autres droits, lorsqu'ils seront reçus dans lesdits Ordres: son intention est au surplus, que jusqu'à ce qu'ils ayent l'âge de trente ans accomplis, ils ne puissent porter que la petite croix desdits Ordres à quatre faces, attachée à la boutonnière

avec un ruban de la couleur de celui desdits Ordres; & même lorsqu'ils auront atteint ledit âge de trente ans, ils ne pourront porter la grande croix & cordon desdits Ordres sans en avoir obtenu la permission du Grand-Maître.

Mande & ordonne Sa Majesté au Grand-Maître desdits Ordres, audit sieur Comte de Saint-Florentin, aux grands Officiers & Chevaliers, & à tous autres composant ou dépendans desdits Ordres, de garder, observer, & de se conformer au présent réglement, qui sera enregistré ès registres de l'Ordre dans un chapitre général, pour être exactement exécuté selon sa forme & teneur. Fait & arrêté à Verfailles, le Roi y étant, le quinze Juin mil sept cent cinquante-sept. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

Lu & enregistré au registre capitulaire desdits Ordres, le lundi vingt Juin mil sept cent cinquante-sept, au Chapitre tenu au vieux Louvre par ordre du Roi ledit jour, par nous Claude Dorat de Chameulles, Chevalier, Commandeur, Greffier, Secrétaire Général desdits Ordres. Signé, DORAT DE CHAMEULLES.



## ORDONNANCE DU ROI,

Pour régler la manière dont les Gentilshommes, Elèves de l'Ecole Royale Militaire, seront distribués & employés dans les Troupes du Roi.

Du 30 Janvier 1761.

## DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ voulant, en exécution de l'article XIX de son Edit du mois de Janvier 1751, portant établiffement de l'Ecole Royale Militaire, fixer d'une saçon invariable la manière dont les Gentilshommes élevés dans ladite Ecole seront à l'avenir distribués dans ses Troupes: Et desirant que tous les Corps qui les composent, puissent également participer à l'avantage d'avoir des sujets élevés aussi utilement pour son service, Elle a jugé à propos de saire sur cela connoître ses intentions, ainsi qu'il suit:

## ARTICLE PREMIER.

Lorsque les Elèves de l'Ecole Royale Militaire seront parvenus à l'âge de dix-huit ou vingt ans, & même lorsque dans un âge moins avancé, pourvu que

ce ne soit pas au dessous de celui de seize ans, leur éducation se trouvera assez persectionnée, pour qu'ils puissent commencer à servir utilement l'Etat, ils seront, conformément à l'article XIX de l'Edit du mois de Janvier 1751, portant création de ladite Ecole, employés dans les troupes de Sa Majesté, & dans les autres parties de la guerre, suivant les talens & l'aptitude que l'on reconnoîtra en eux.

## II.

Ceux d'entr'eux qui, dans le cours de leurs études, auront fait le plus de progrès dans les Mathématiques & dans les autres parties relatives au Génie, feront envoyés dans l'école de Mézières, où ils feront reçus en qualité d'Ingénieurs, après les examens ordinaires.

### III.

Il en sera usé de même par rapport à seux dans lesquels on reconnoitra de l'aptitude & du goût pour l'Artillerie. Entend Sa Majesté que les Elèves de l'Ecole Militaire, qui seront destinés pour le Corps royal de l'Artillerie, y soient admis en qualité de Sous-Lieutenans, sans être obligés de passer par l'école des Elèves; dérogeant en leur faveur à ce qui est prescrit par l'article XX de l'Ordonnance du 5 Novembre

1758, concernant le Corps royal de l'Artillerie, dans lequel cependant les Elèves de l'Ecole Militaire ne pourront être admis, qu'auparavant ils n'ayent subi à la Fère un examen, dans lequel ils auront démontré qu'ils ont les qualités & le degré d'instruction nécessaires pour être reçus en qualité de Sous-Lieutenans.

## IV.

Les autres seront répartis dans l'Infanterie, la Cavalerie & les Dragons, suivant les talens & les dispositions qu'ils auront pour l'une ou l'autre de ces espéces de service, & cette répartition se fera à tour de rôle dans les régimens d'Infanterie, de Cavalerie & de Dragons, chacun en proportion de leur composition, à commencer par la tête; à l'effet de quoi les Colonels continueront d'adresser au Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, des états exacts des emplois vacans dans leurs régimens, afin qu'il en soit disposé par Sa Majesté, en faveur des Elèves de l'Ecole Militaire; de manière que, quand il y en aura un employé dans chaque bataillon & dans chaque régiment de Cavalerie & de Dragons, à raison d'un par deux escadrons, on recommence par la tête.

V.

Les régimens dans lesquels il se trouve actuellement des Elèves de l'Ecole Militaire, ne seront point dans le cas de l'exécution de l'article ci-dessus, jusqu'à ce que leur tour revienne: N'entend néanmoins Sa Majesté interdire aux parens desdits Elèves, la faculté d'obtenir pour eux des emplois dans les régimens où ils desireroient de les voir placés de préférence, ni aux Colonels celle de demander des Elèves auxquels ils pourroient prendre quelque intérêt particulier; son intention étant que les Elèves qui seront demandés à l'avance par les Colonels, leur soient accordés sans difficulté, & qu'alors ils cessent d'être dans le cas de l'exécution de l'article IV, jusqu'à ce que leur tour revienne.

### VI.

Les Elèves de l'Ecole Royale Militaire qui quitteront le service, seront privés de la pension de deux cents livres que Sa Majesté leur accorde en sortant de l'hôtel, à moins qu'ils ne cessent leurs services par rapport à des blessures ou d'autres causes équivalentes qui les mettent dans l'impossibilité reconnue de les continuer: Sa Majesté se réservant de déclarer ses intentions par rapport à la croix de minorité de l'Ordre de Saint-Lazare, qui aura été donnée aux Elèves sortant de l'Ecole Militaire, & ce dans le cas où ils viendroient à quitter le service.

Mande & ordonne Sa Majesté aux Colonels & Mestres-de-Camp de ses régimens d'Infanterie, de Cavalerie & de Dragons, aux Officiers du Corps royal de l'Artillerie & de celui du Génie, & à tous autres ses Officiers qu'il appartiendra, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente. Fait à Versailles, le trente Janvier mil sept cent soixante - un. Signé, LOUIS. Et plus bas, LE DUC DE CHOISEUL.



## ORDONNANCE DU ROI.

Concernant les Gentilshommes-Elèves de l'Ecole Royale Militaire, qui auront été admis dans les Ordres Royaux, Militaires & Hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérusalem, en qualité de Cheyaliers novices desdits Ordres.

Du 4 Mars 1761.

## DE PAR LE ROL

CA MAJESTÉ ayant, par son Or-I donnance du 30 Janvier 1761, fait connoître de plus en plus la protection qu'Elle a la bonté d'accorder aux Gentilshommes - Elèves de l'Ecole Royale Militaire, auroit en même temps, par l'article VI de ladite Ordonnance, expliqué ses intentions par rapport à ceux desdits Elèves qui quitteront le service, & ordonné qu'ils seront privés de la pension de deux cents livres que Sa Majesté leur accorde en sortant de l'hôtel, à moins qu'ils ne cessent leurs services par rapport à des blessures, ou autres causes équivalentes qui les mettent dans l'impossi;

5.3

bilité reconnue de les continuer: Sa Majesté a mis en considération que la marque de distinction dont Elle veut bien décorer ceux des Gentilshommes-Elèves de ladite Ecole Royale Militaire, qui se sont conduits, pendant le temps de leur éducation dans ledit hôtel, d'une manière qui ait fait reconnoître que leurs sentimens répondent à leur naissance & à l'état auquel ils sont destinés, en les faisant admettre dans les Ordres royaux, militaires & hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérusalem, en qualité de Chevaliers novices desdits Ordres, il ne seroit pas plus convenable qu'ils pussent conserver cette marque d'honneur, qui n'est destinée qu'à ceux qui se dévouent au service de Sa Majesté & de l'Etat, s'ils s'en retiroient sans aucune des causes susdites. A l'effet de quoi Sa Majesté a ordonné & ordonne ce qui suit :

Tous ceux des Gentilshommes-Elèves de l'Ecole Royale Militaire, qui auront été admis dans les Ordres royaux, militaires & hospitaliers de Notre-Dame de Mont-Carmel & de Saint Lazare de Jérusalem, en qualité de Chevaliers novices desdits Ordres, en sortant de l'hôtel, & qui quitteront le service, seront obligés de renvoyer la croix qu'ils auront reçue desdits Ordres, au Chevalier Grand-Trésorier d'iceux. Veut & entend Sa Majesté qu'ils soient rayés des états & catalogues desdits Ordres, à moins qu'ils ne cessent leurs services par rapport à des blessures, ou autres causes équivalentes qui les mettent dans l'impossibilité reconnue de les continuer; & en conséquence le Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre informera Monsieur le Grand-Maitre desdits Ordres, de ceux desdits Elèves qui auront quitté le service sans aucune desdites causes susdites, afin qu'il puisse veiller à ce que leurs croix soient renvoyées ou retirées, même requérir la punition de ceux qui continueroient de la porter nonobstant lesdites défenfes.

Ordonne pareillement Sa Majesté que les samilles de tous ceux des Gentilshommes de l'Ecole Royale Militaire, qui auront été reçus dans lesdits Ordres en qualité de Chevaliers novices, & qui viendront à décéder, seront obligées de renvoyer leur croix au Grand-Trésorier desdits Ordres; ce qui sera pareillement suivi par les Majors ou Aides Majors des troupes à l'égard de ceux desdits Gentilshommes Elèves qui viendront à décéder dans les quartiers où se trouveront les Corps dans lesquels ils servent.

Mande & ordonne Sa Majesté à

Monsieur le Duc de Berry, Fils de France, Grand-Maitre desdits Ordres; au sieur Comte de Saint-Florentin, Ministre d'Etat, Secrétaire d'Etat & des commandemens de Sa Majesté, Commandeur de ses Ordres, Chancelier de la Reine, commis par sa Majesté pour gouverner, régir & administrer lesdits Ordres pendant la minorité de Monsieur le Duc de Berry; aux Chevaliers Grands - Officiers & Confeil desdits Ordres, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles le quatre Mars mil sept cent soixante-un. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.



EXTRAIT DES REGISTRES des Délibérations du Confeil de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

## Du 18 Mai 1761.

E Conseil de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, dont les soins vraiment paternels se portent sur tout ce qui peut intéresser les Elèves, même après leur sortie de l'hôtel, a pensé qu'un des meilleurs moyens d'affermir dans leur conduite ceux qui en ont une bonne, & de ramener ceux qui pourroient en avoir une mauvaise, étoit de les mettre dans la nécessité que le Conseil fût toujours instruit de la manière dont ils se comportent dans les Corps où ils sont placés, en exigeant d'eux que, pour le payement de la pension de deux cents livres que le Roi leur accorde en sortant de l'hôtel, ils rapportent un certificat, non seulement de vie, suivant l'usage, mais encore de leur service actuel & de leur bonne conduite, afin que dans le cas où ils auroient quitté le service, la pension leur soit retranchée, & la croix de minorité de l'Ordre de Saint Lazare retirée, en exécution des Ordonnances du Roi du 30 Janvier & du 4 Mars derniers; & que dans le cas où ils se comporteroient mal au service, ils puissent en être punis par le retardement du payement de leur pension, même par le retranchement que Sa Majesté sera suppliée d'en faire; à l'effet de quoi le Conseil de l'hôtel a délibéré & arrêté:

- 1°. Qu'il sera adressé par l'Intendant de l'hôtel, à tous les Elèves qui en sont sortis, des exemplaires des Ordonnances du Roi du 30 Janvier & du 4 Mars derniers, pour leur faire d'autant mieux connoître à quoi les engagent l'éducation qu'ils ont reçue dans l'hôtel, & les graces que le Roi leur a accordées quand ils en sont sortis.
- 2°. Que lesdites Ordonnances seront lues tous les trois mois aux Elèves qui devront sortir de l'hôtel, dans l'année qui précédera leur sortie, avec les articles XIX & XX de l'Edit de création de l'Ecole Royale Militaire, en ajoutant à cette lecture, par l'Officier de l'Etat-Major que le Commandant chargera de la leur faire, tout ce qui sera capable de graver prosondément dans leur cœur & dans leur esprit les obligations qu'ils contractent envers le Roi & l'Etat, en entrant dans l'Ecole Militaire.
  - 3°. Qu'aucun Officier, Elève de l'hô-

tel, ne sera payé de sa pension qu'en rapportant un certificat du Major, ou autre Officier-Major du Corps dans lequel il sera employé, & visé du Colonel, & en son absence, par le Lieutenant-Colonel ou autre Officier commandant ledit Corps, portant qu'il est vivant, qu'il sert actuellement dans ledit Corps en telle qualité, & qu'il s'y comporte bien ou mal.

- 4°. Qu'il fera pareillement adressé par l'Intendant de l'hôtel, aux Elèves qui en sont sortis, un modèle de ce certificat & un modèle de quittance, à la décharge du Trésorier de l'hôtel, en leur marquant que l'intention du Roi est qu'ils ne soient payés de leur pension, qu'autant qu'ils se comporteront bien, & qu'ils en rapporteront le témoignage qu'on leur demande.
- 5°. Que n'étant pas possible que le Trésorier de l'hôtel leur sasse remettre, soit aux armées, soit dans leurs garnisons, leurs quartiers ou ailleurs, la pension qui leur est accordée, ils prendront des mesures pour la toucher à Paris, par leurs parens, leurs amis ou par telle autre voie qui leur conviendra, à l'exemple des Officiers qui ont des pensions sur le Trésor royal ou sur d'autres sonds; & que cependant l'Intendant de l'hôtel sera prié de leur donner sur cela les lumières qui pourroient leur manquer, en leur indiquant

les moyens dont ils pourront se servir, soit du côté du Bureau (a) de correspondance établi par le S<sup>r</sup> Nesme pour la recette des pensions des Officiers, soit du côté de la Compagnie qui s'est formée pour la recette des rentes, & dont on pourra leur envoyer l'annonce.

Fait & arrêté au Conseil de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, le dixhuit Mai mil sept cent soixante-un. Signés, CROISMARE, PARIS DUVERNEY, PECQUET, BONGARS, DUFRESNE, D'AUBIGNY & DUPONT.

A la marge est écrit, Approuvé. Signé, DE CRÉMILLES.

Collationné par nous Secrétaire du Confeil, Garde des Archives de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire. Signé, DARGET.

(a) Ce bureau est une dépendance de ceux du Département de la Guerre. Il a été établi pour la recette des pensions des Officiers retirés du service.

Modèle du Certificat de service actuel.

Nous soussignés Major (ou Aide-Major)
du régiment de certifions
que le sieur Elève de l'Ecole
Royale Militaire, sert astuellement dans
ledit régiment en qualité de
& qu'il s'y comporte

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat. A le 176

Le visa du Colonel, & en son absence du Lieutenant-Colonel ou autre Officier Commandant, sera mis au bas de ce certificat,

## Modèle de Quittance.

JE soussigné (on mettra ici la qualité) dans le régiment de reconnois avoir reçu de M. Dupont, Tré-sorier général de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, la somme de deux cents livres pour une année, échue le de la pension que le Roi a bien voulu m'accorder sur les fonds dudit hôtel. A le 176

Le Roi, en conséquence de l'art. XIX de · l'Edit de création de l'Ecole Militaire, arrête tous les ans un état des pensions que Sa Majesté juge à propos de conserver aux Elèves sortis de cette École. Cet état est terminé par l'ordre de payement conçu en ces termes : » Toutes lesquelles sommes du présent » état montant ensemble à celle de » . . . . . feront payées par le Trésorier » Général de l'École Royale Militaire » aux Officiers ci-dessus dénommés, & » les payements ainsi saits & justifiés » par quittances & certificats de vie, » service actuel & bonne conduite, n seront passés en la dépense de ses » comptes par le Conseil dudit Hôtel 30 de l'Ecole Royale Militaire. Fait à

## CHAPITRE DEUXIÉME.

Conseils établis dans l'Esole Royale Militaire pour en diriger l'administration sous les ordres du Secrétaire d'Etat de la guerre. Ordre & composition de ces différens Conseils.

## ORDONNANCE

Portant réglement pour la tenue des Conseils de l'Ecole Royale Militaire.

Du 6 Juin 1753.

## DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ ayant ordonné par fon Edit du mois de Janvier 1751, portant création de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, qu'il feroit pourvu par des réglemens particuliers à tout ce qui pourroit n'avoir pas été prévu par cet Edit; & considérant que ce qui regarde le Conseil dudit hôtel se trouve dans ce cas, Elle a jugé nécessaire de déclarer à ce sujet ses intentions, & dans cette vue Elle a ordonné & ordonne ce qui suit;

## ARTICLE PREMIER.

L'administration œconomique dudit hôtel & l'ordre qui doit y être établi, tant à l'égard des exercices militaires, que de toutes les parties de l'éducation des jeunes Gentilshommes qu'il plaira à Sa Majesté d'y admettre, exigeant l'attention la plus suivie & les soins les plus assidus de la part de tous ceux qui devront y concourir, il sera tenu dans ledit hôtel trois espèces de Conseils.

### II.

Le premier, qui sera désigné sous le titre de Conseil d'administration, sera composé du Secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre, Surintendant dudit hôtel, du Gouverneur & de l'Intendant, ou en l'absence du Gouverneur, du Lieutenant de Roi, & fera tenu tous les mois. On y traitera de toutes les affaires relatives à l'administration générale dudit hôtel, tant à l'égard du spirituel que du temporel, telles que l'établissement des Prêtres auxquels la conduite spirituelle des Elèves sera confiée, celui des Sœurs de la charité qui seront préposées au soin des infirmeries, les acquisitions, la régie des biens, les revenus & Vemploi qui en sera fait, la reddition & l'examen des comptes, tant du Tréforier de l'hôtel, que des autres comptables, la passation des marchés de toute espèce, l'admission des Elèves, leur éducation dans toutes les parties, la formation des réglemens de quelque nature qu'ils soient, & généralement ensin tout ce qui appartiendra à l'administration supérieure de l'hôtel.

## III.

Le second, qui sera désigné sous le titre de Conseil d'œconomie, sera composé du Surintendant, quand il pourra y assister, du Gouverneur, de l'Intendant, & du Lieutenant de Roi, & sera tenu régulièrement toutes les semaines. On y portera tous les détails relatifs à la manutention œconomique & journalière de l'hôtel, tels que ceux qui concerneront les subsistances, l'habillement, l'armement, l'ameublement, les approvisionnemens, & généralement toutes les dépenses ordinaires dont les états doivent être arrêtés & ordonnancés par l'Intendant, suivant & aux termes de l'Edit.

### IV.

Le troisième, qui sera désigné sous le titre de Conseil de police, sera composé du Surintendant, quand il pourra y assister, du Gouverneur, de l'Intendant, du Lieutenant de Roi, & des autres Officiers de l'Etat-Major qu'il

pourra être nécessaire d'y appeller suivant les circonstances, & sera tenu tous les jours, ou au moins trois fois la semaine, à l'heure qui sera jugée la plus convenable. On y traitera de tous les objets relatifs à l'exécution des réglemens concernant le bon ordre de l'hôtel, la discipline militaire, les exercices, les études, & la conduite particulière des Elèves, par rapport à ces différens objets. Il y fera rendu compte des fautes qu'ils auront faites, & la punition en sera prononcée sur le champ suivant les réglemens; à moins que ces fautes ne soient assez graves pour être portées au Conseil d'administration, auguel cas il en sera référé à ce Confeil.

V.

Il fera rendu compte au Conseil d'administration, des matières importantes qui auront été traitées dans les Conseils d'œconomie & de police, toutes les fois que le Surintendant de l'hôtel n'y aura pas assissé ; asin que tout se rapporte exactement & dans tous les temps à l'autorité primitive, de laquelle tout doit émaner dans un établissement que Sa Majesté a voulu mettre sous sa protection immédiate.

### VI.

Il ne sera arrêté aucunes délibérations aux Conseils d'œconomie & de police,

à moins que le Surintendant n'y soit présent, & si on y en avoit projetté quelques-unes en son absence, le rapport en sera fait au Conseil d'administration, pour y être approuvées ou rejettées, suivant qu'il paroîtra convenable de le faire.

## VII.

Les délibérations seront transcrites sur un registre qui sera tenu à cet effet. & les expéditions en seront délivrées par le Secrétaire de l'hôtel, qui tiendra la plume dans lesdits Conseils. Mande & ordonne Sa Majesté au sieur de Voyer de Paulmy Comte d'Argenson, Secrétaire d'Etat & de ses commandemens ayant le département de la guerre, de s'employer en ladite qualité de Surintendant de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire à l'exécution de la présente. Fait à Versailles le sixième jour du mois de Juin mil sept cent cinquante-trois. Signé, LOUIS. Et plus bas, M. P. DE VOYER D'ARGENSON.



COPIE DE LA LETTRE écrite par M. LE COMTE D'AR-GENSON à M. LE MARQUIS DE SALIERES, Gouverneur de l'Ecole Royale Militaire, le 10 Juin 1754.

JE crois, Monsieur, ne devoir pas dissérer à vous faire part de la décision que le Roi a donnée par rapport au Lieutenant de Roi de l'hôtel de son Ecole Militaire, dans le dernier travail que j'ai fait avec Sa Majesté touchant cet établissement. Elle juge à propos que dorénavant le Lieutenant de Roi ait séance & voix délibérative au Conseil d'administration, de même qu'aux Conseils d'œconomie & de police, qui étoient les seu's qui lui fussent ouverts. Sa Majesté s'est déterminée par plus d'un motit à changer à cet égard la disposition de son Ordonnance du 6 Juin 1753. En effet le Lieutenant de Roi de l'hôtel y ayant le commandement en l'absence du Gouverneur, il a paru qu'il devoit aussi en partager l'administration avec les autres Membres du Conseil; & que loin qu'il y eut des raisons pour l'en exclure, il y en avoit d'autant plus de l'y admettre que la place de Lieutenant de Roi est remplie par un Maréchal de Camp, & que

son intention est qu'elle le soit toujours par un Officier d'un grade supérieur. Sa Majesté a trouvé d'ailleurs que l'Ordonnance du 6 Juin 1753, impliquoit une espèce de contradiction, en ce que le Lieutenant de Roi ayant sa voix dans les deux Conseils où les affaires se préparent, & y signant les réglemens & les délibérations qu'on y projette', sa présence y devenoit inutile, dès qu'il ne lui étoit pas permis de suivre les mêmes affaires au Conseil d'administration où elles sont définitivement réglées & arrêtées. Enfin il a été observé que le Gouverneur étant le seul Officier militaire qui assistat au Conseil d'administration, il ne s'y trouvoit pas une certaine balance entre le militaire & le civil; & Sa Majesté, occupée des moyens d'établir de plus en plus le bon ordre dans son Ecole Militaire, a voulu remédier à cet inconvénient en donnant la décision dont je vous fais part.

J'ai l'honneur d'être, &c.



## Du 3 Août 1756.

## DE PAR LE ROI.

SA MAJESTÉ s'étant fait représenter fon Ordonnance du 6 Juin 1753 y dont l'objet a été de fixer le nombre & l'espèce des Conseils qu'elle vouloit être tenus dans l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, & qu'elle a réglé à trois; scavoir, le Conseil d'administration, celui d'œconomie & celui de police; cette Ordonnance portant, article IV, que le Conseil de police seroit composé du Surintendant de l'hôtel, quand il pourroit y assister, du Gouverneur, de l'Intendant, du Lieutenant de Roi, & des autres Officiers de l'Etat Major. qu'il pourroit être nécessaire d'y appeller suivant les circonstances, Sa Majesté a reconnu d'une part que le Major de l'hôtel, qui n'a point entrée dans ce Conseil, est néanmoins chargé par les fonctions de sa place de veiller sur la discipline & la police militaire de l'hôtel, d'y faire exécuter les réglemens, & de rendre compte principalement de l'exécution de ceux qui regardent les Elèves, de constater les rapports de leurs fautes, & de faire toutes les informations nécessaires dans les différentes circonstances qui peuvent se présenter; de l'autre,

que ces objets sont précisément les mêmes que ceux qu'Elle a voulu, aux termes de l'article IV de ladite Ordonnance, qui fussent portés au Conseil de police; & jugeant par ces considérations qu'il est essentiel au bien du service, à l'exécution des réglemens & au maintien de la discipline, que le Major dudit hôtel soit à l'avenir admis audit Conseil, Elle a résolu d'expliquer ses intentions à ce sujet : En conféquence Sa Majesté a ordonné & ordonne, veut & entend que le Chevalier de Bongars, Major de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, soit reçu dans ledit Conseil de police seulement pour y exercer les fonctions de sa charge. Mande & ordonne Sa Majesté au sieur Comte d'Argenson, Secrétaire d'Etat & de ses commandemens ayant le département de la guerre, Surintendant de l'hôtel de l'Ecole Royale Militaire, de s'employer en ladite qualité de Surintendant, à l'exécution de la présente. Fait à Compiègne le trois Août mil sept cinquante-six. Signé, LOUIS. Et plus bas, M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

COPIE DE LA LETTRE de M. DE CRÉMILLES à M. DE CROISMARE (a), du 13 Juilles 1759.

Y/Ous connoissez, Monsieur, tout le zèle avec lequel M. de Bongars, Major de l'Ecole Royale Militaire, a rempli jusqu'à présent les fonctions de son emploi; la qualité de ses services, & sa probité si généralement reconnue, ont engagé Sa Majesté à lui donner un témoignage de sa satisfaction, & Elle a jugé ne pouvoir lui en donner une plus honorable, & plus flâteuse pour lui, qu'en ordonnant que dorénavant il aura entrée dans tous les Conseils de l'Ecole Militaire; distinction qui lui est personnelle, & qui ne doit point tirer à conséquence pour ceux qui lui succéderont dans la place de Major. Je suis persuadé que M. de Bongars n'aura pas moins de plaisir à recevoir, par vous. la nouvelle de la distinction dont Sa

<sup>(</sup>a) M. le Chevalier de Croismare, Commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, Maréchal de Camp, est Lieutenant de Roi de l'Ecole Royale Militaire depuis l'origine de ces établissement, & il y commande depuis le mois d'Octobre 1754, que seu M. le Marquis de Salières donna sa démission du Gouvernement.

Majesté vient de l'honorer, que vous en aurez à la lui apprendre. J'ai l'honneur d'être avec un parfait attachement, &c. Signé DE CREMILLES.

# COMPOSITION

## DES CONSEILS.

Les Conseils sont composés

Du Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, Surintendant,

Du Gouverneur, De l'Intendant,

Du Lieutenant Du Directeur Généde Roi, ral des Etudes (a),

Du Major, Du Trésorier (b).

Le Secrétaire du Conseil, Garde des Archives, y tient la plume.

- (a) La Charge de Directeur Général des Etudes fut créée par le Roi le 30 Juin 1754.
- (b) L'Edit de création de l'Office de Trésorier Général de l'Hôtel porte (art. IV.) que le Trésorier jouira dans l'intérieur de l'Hôtel des mêmes Privilèges que ceux qui sont attachés aux Offices de Trésoriers de l'Hôtel des Invalides.

Ceux-ci, par l'Edit de création de leurs Offices du mois de Février 1701, ayant séance & voix délibérative dans les Conseils & Assemblées qui se tiennent pour la régie & direction de l'Hôtel des Invalides, le Trésorier de l'Ecole Militaire jouit de la même prérogative.



## CHAPITRE TROISIÉME.

Réglement concernant les Officiers de l'Etat-Major, & leurs fonctions. Instruction pour les Inspecteurs des Etudes, les Professeurs, & les Maîtres. Réglement général pour les Elèves. Réglement de Monseigneur l'Archevêque de Paris concernant les fonctions spirituelles qu'exercent dans l'Hôtel les Direteurs Ecclésiastiques, Docteurs de la Maison & Société de Sorbonne.

## REGLEMENT

Concernant les Officiers de l'Etat-Major de l'Ecole Royale Militaire, & leurs fonctions.

### ARTICLE PREMIER.

Composition.

L'Etat-Major de l'Ecole Royale Militaire fera composé d'un Lieutenant de Roi, d'un Major, de trois Aides-Majors, de trois Sous-Aides-Majors, & de quatre Capitaines des Portes.

IJ

II.

Chaque Compagnie d'Elèves sera composée d'un Capitaine, d'un Lieutenant, de deux Sergens, de trois Caporaux, & de trois Anspessades choisis parmi les Elèves, de quarante Elèves Fusiliers, & d'un certain nombre de surnuméraires.

### III.

Les Compagnies ne marcheront & ne se rompront jamais qu'étant sur six de hauteur; pour tout le reste, elles seront formées dans l'ordre prescrit par l'Ordonnance du 6 Mai 1755.

### IV.

### Fonctions.

Le Lieutenant de Roi & le Major affisteront aux exercices, & visiteront l'Insirmerie aussi souvent qu'ils le pour-ront.

#### V.

Les Aides-Majors & Sous-Aides-Majors serviront par semaine, depuis le premier Avril jusqu'au premier Octobre; & par quatre jours, depuis le premier Octobre jusqu'au premier Avril. Ils verront ouvrir & sermer les portes des Elèves, & veilleront sur eux au lever, à la messe, à la prière du soir, & au coucher.

#### VI.

#### Exercices.

Depuis le premier Avril jusqu'au premier Octobre, les Elèves seront exercés les dimanches & jours de sêtes depuis sept heures & demie du matin jusqu'à neuf heures & demie; & les jours ouvriers, depuis six heures trois quarts jusqu'à sept heures trois quarts. Et depuis le premier Octobre jusqu'au premier Avril, les dimanches & jours de sêtes, depuis onze heures jusqu'à une heure; & les jours ouvriers, depuis midi jusqu'à une heure.

### VII.

Les armes seront rangées dans le corridor par ordre de compagnie, sçavoir; celles des première & troisième à droite, en faisant face vers la cour; celles des seconde & quatrième à gauche, & vis-à-vis celles des première & troisième. On les espacera de manière que chaque Elève puisse faire face à ses armes.

#### VIII.

Chaque Compagnie fortant en ordre & en silence de la Chapelle, des salles d'étude, ou de la salle à manger, ira se mettre en haie devant ses armes en leur saisant face. Alors chaque Capitaine

commandera Marche: la Compagnie ira s'armer, & les Fusiliers ayant pris leurs armes, s'alligneront sur leur centre, faisant toujours face à l'endroit où étoient leurs armes.

#### IX.

Les Compagnies étant en haie devant leurs armes, les surnuméraires de chaque Compagnie seront sur sa droite ou sur sa gauche, selon la place qu'elle occupera dans le bataillon: quand elle se formera en bataille, ils se placeront derrière elle sur deux rangs, vis-à-vis le centre, à deux pas de distance du dernier rang, & la suivront jusqu'au lieu d'assemblée, observant toujours la même distance.

#### X.

Toutes les fois que le bataillon défilera devant quelqu'un, les surnuméraires seront à cette place.

## XI.

Les Compagnies étant armées feront face vers la cour au commandement des Capitaines, & aussi-tôt l'Aide-Major commandera Marche. Alors les quatre Compagnies partiront au pas ordinaire; dès que les première & seconde seront entièrement sorties du corridor, le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas ; le Capitaine de la seconde lui commandera de marcher le petit pas ; le Capitaine de la seconde lui commandera de la seconde lui com

taine de la première lui commandera le pas oblique à droite, les deux autres s'étant jointes, marcheront devant elles sans se séparer, toujours au pas ordinaire; & quand elles seront entièrement sorties du corridor, marcheront un peu obliquement par leur droite pour venir se placer au centre du bataillon.Les têtes des Compagnies étant parvenues à même hauteur, l'Aide-Major commandera Halte; ensuite à droite & à gauche, & les Compagnies de chaque peloton se feront face. Il fera ensuite les commandemens pour l'inspection, qui sera faite par les Capitaines & les Lieutenans, & veillera, ainsi que le Sous-Aide-Major, à ce qu'elle soit faite avec exactitude. Chacun d'eux verra faire celle de deux Compagnies. Cette inspection aura été précédée par celle que les Sergens, Caporaux & Anspessades feront, chacun de leur escouade, à l'heure du lever, & dont ils rendront compte au Lieutenant, qui en rendra compte au Capitaine.

### XII.

L'Aide-Major & le Sous-Aide-Major de service, suivis chacun de deux Capitaines & de deux Lieutenans, seront une sois par semaine, avec tout le soin possible, l'inspection de deux Compagnies, pour leur montrer la manière dont il saut s'y prendre, & l'exactitude qu'on doit y apporter.

#### XIII.

L'inspection étant achevée, le Capitaine ayant fait marquer sa Compagnie par six divisions, la fera former sur six de hauteur par les commandemens suivans:

- 1. Prenez garde à vous, pour former la compagnie.
- 2. Marche.
- 3. A droite (ou à gauche.)
- 4. Marche.
- s. Remettez-vous.

Le premier commandement servira d'avertissement.

Au fecond, la première division marchera en avant cinq pas ordinaires; la feconde, quatre pas; la troisième, un pas; la quatrième ne bougera; la cinquième, trois pas en avant; la sixième, deux pas.

Au troisième, la première division ne bougera; les autres feront à droite

(ou à gauche.)

Au quatrième, les cinq derniers rangs iront au pas redoublé se placer derrière le premier, & seront halte dès que leur tête sera à hauteur de la droite ou de la gauche du rang qui précède.

Au cinquième, ils feront face.

### XIV.

L'Aide-Major assemblera les Compagnies dans cette même cour, & les divisera en première & en seconde classe.

### XV.

Il exercena la première classe d'abord aux dissérens pas, ensuite au maniement des armes, employant tous les moyens qui peuvent contribuer à leur donner la plus grande précision.

### XVI.

Cette première classe sera composée des Elèves les plus instruits; & quand un Sous-Aide-Major, ou quelqu'un des Capitaines présenteront au Major & Aides-Majors, un Elève qui leur aura semblé en état de passer à la première classe, ils l'examineront sévèrement sur toutes les parties de l'exercice, & le resuseront sur le moindre désaut, en l'en avertissant & l'exhortant à s'en corriger.

# XVII.

La seconde classe sera exercée pendant le même-temps par le Sous-Aide-Major. Les nouveaux Elèves seront exercés par les Capitaines, Lieutenans, Sergens, & Caporaux des compagnies qui seront les plus adroits, les mieux instruits, & paroîtront les plus propres à cet emploi. Quand ils pourront être exercés ensemble, le Sous-Aide-Major les prendra, pour les mettre en état d'être joints à la seconde classe, dont le commandement sera confié pour lors au Sergent-Major: hors ce cas, il aidera l'Aide-Major, ou exercera les surnuméraires.

### XVIII.

Si quelques-uns des nouveaux Elèves ayant d'heureuses dispositions, sont instruits beaucoup plutôt que les autres, ils pourront passer à la seconde classe, après avoir subi l'examen du Major & des Aides-Majors à qui les Capitaines, Lieutenans, ou Sergens qui les auront dressés les présenteront.

### XIX.

Quand le Sous-Aide-Major qui exercera ensemble les nouveaux Elèves, les jugera en état d'être joints à la seconde classe, il en avertira le Major & les Aides-Majors qui en feront l'examen. Quand il croira de même que la seconde classe peut être jointe à la première, un examen rigoureux en sera fait par le Major & les Aides-Majors, dont un pourra lui-même exercer cette classe séparément encore quelques jours pour la mettre au ton de la première.

### XX.

L'objet des exercices de l'Ecole Royale Militaire n'étant pas simplement d'y former les Elèves, mais de les mettre en état d'instruire & de former euxmêmes de bons Soldats; il faut leur rendre raison de tout ce qu'on leur fait faire, leur exposer nettement les premières notions de l'exercice, les principes généraux & fondamentaux, en leur détaillant les raisons qui ont déterminé à les adopter.

### XXI.

Dès que la première classe sera assez instruite, & assez nombreuse, on lui fera exécuter les évolutions prescrites par l'Ordonnance du Roi du 6 Mai 1755. Et conformément à cette Ordonnance, l'Aide-Major sera de temps en temps commander le bataillon par un Capitaine ou un Lieutenant.

### XXII.

Tous les Dimanches & jours de Fêtes les Capitaines, Lieutenans & Sergens, feront exercés par l'Aide-Major au maniement des armes pendant une demineure.

### XXIII.

Quand il fera mauvais temps, on exercera par Compagnie dans les corridors.

### XXIV.

Si l'on a à tirer, les Sergens feront; en présence des Capitaines & Lieutenans, l'inspection des cartouches: ils retireront celles qui pourroient rester, les remettront au Fourier, & en rendront compte au cercle, à l'Aide-Major.

# XXV.

Quant aux ordres particuliers que le Commandant jugera à propos de donner concernant les gardes des Invalides, & la police générale de l'Hôtel, le Major, ou en son absence l'Aide-Major de service, en instruira à onze heures, les Sergens de garde, en fai-sant désiler la garde.

# XXVI.

Les Elèves remettront leurs armes où ils les auront prises; ils les remettront en silence & en ordre, & seront conduits de même par l'Aide-Major, soit à la salle d'écriture, soit aux salles à manger. Alors les Compagnies désileront par deux, le Capitaine à la tête, & le Lieutenant à la queue, les deux Sergens des Compagnies sur les aules, veillant sur la marche; les autres grades resteront dans le rang pour maintenir l'ordre: tous veilleront attentivement à ce qu'aucun Elève ne s'écarte. Ils

& en rendront compte à l'Aide-Major qui verra entrer toute la troupe.

# XXVII.

# Punitions.

Les Capitaines, Lieutenans, Sergens, Caporaux, Anspessades observeront continuellement les Elèves de leurs Compagnies, & rendront après l'exercice un compte exact de ceux en qui ils auront vu la plus legère négligence, sçavoir; l'Anspessade au Caporal, le Caporal au Sergent, le Sergent au Lieutenant, le Lieutenant au Capitaine, & le Capitaine à l'Aide-Major.

### XXVIII.

Ils remarqueront attentivement les Elèves dont les fusils ne prendront pas feu, ou ne brûleront que l'amorce; parce qu'à la fin de l'exercice, les Elèves doivent avoir autant de cartouches de reste que leur sussil a manqué de fois. Ils remarqueront aussi ceux qui n'auront plus de cartouches, les autres ayant encore de quoi charger, parce qu'ils auront perdu leurs cartouches, ou en auront mis deux à la fois dans le canon.

### XXIX.

Tout Fusilier qui désobéira, sera puni de la prison.

D vj

# XXX.

Les Capitaines, Lieutenans & Sergens, ne parleront que pour faire les commandemens nécessaires, ou avertir un Elève qui ne s'appercevroit pas que son suil n'a brûlé que l'amorce. Si quelques-uns se négligent, les Capitaines qui les verront, ou à qui il en sera rendu compte, en instruiront l'Officier-Major à la fin de l'exercice.

### XXXI.

Tout Elève de la première classe, qui, par négligence, étourderie, ou mauvaise volonté, se relâchera sur quelque partie de l'exercice; qui, par exemple, faisant le maniement des armes avec mollesse & lenteur, en troublera l'accord & l'ensemble, qui fera feu avant qu'on le lui commande; qui, à la fin d'un temps du maniement d'armes, ou après avoir fait halte, remuera inutilement les pieds, le corps ou les bras, &c, sera renvoyé à la seconde classe, & ne pourra rentrer dans la première, qu'après huit jours, en subissant l'examen le plus rigoureux.

### XXXII.

S'il se néglige encore à la seconde classe, il sera puni suivant l'exigence du cas.

### XXXIII.

Sera sujet aux mêmes peines tout Elève de la seconde classe qui tombera dans les mêmes fautes.

### XXXIV.

Sera mis en prison tout Elève qui ayant mis dans son susil deux cartouches, l'aura cependant tiré, ou en aura perdu.

# XXXV.

Un Elève qui ne s'est pas apperçu que son suil n'a brûlé que l'amorce, doit nécessairement le voir en y mettant une seconde cartouche, alors il en avertira son Caporal, jettera la nouvelle amorce, & ne tirera plus.

# XXXVI

Tout Elève qui, hors ce cas, parlera sans permission, ou badinera sous les armes, soit en allant les prendre, soit en revenant après les avoir quittées, sera mis en prison.

### XXXVII.

Tous les Anspessades, Caporaux, Sergens, Lieutenans & Capitaines qui se négligeront à l'exercice, seront sujets aux mêmes peines. S'ils s'oublioient jusqu'à y rompre le silence ordonné, les

Anspessades & Caporaux seront mis en prison; les Sergens suspendus de leurs sonctions; les Lieutenans & Capitaines cités au Conseil.

### XXXVIII.

Tout Officier de l'Etat-Major qui mettra un Elève en prison, l'y sera conduire par un Caporal & deux Fusiliers de la garde des bas Officiers, & en rendra compte au Commandant.

# XXXIX.

Tout Officier qui mettra un Elève en prison, donnera ou enverra au Secrétaire du Conseil, un billet signé de lui, contenant le nom de l'Elève, sa faute, & la date de sa punition, asin que ledit Secrétaire en fasse part au Conseil.

### XL.

Le Chirurgien de garde remettra tous les jours un état détaillé des malades au Lieutenant de Roi, & à l'Intendant; & un état contenant simplement le nom des malades, au Major, au Directeur des Etudes, à l'Aide-Major de service, à l'Officier chargé d'enseigner les élémens de l'art de la guerre, & à l'un des deux Inspecteurs de service. Le Geolier remettra aussi un état des prisonniers aux Officiers qu'on vient de nommer, ainsi qu'à l'In-

37

tendant, au Directeur des Etudes, & à l'un des deux Inspecteurs de service.

### XLI.

Tous les Elèves qui auront quinze ans, recevront des leçons sur l'art de la guerre, les Ordonnances du Roi, & le traitement des troupes.

### XLII.

Ils feront interrogés tous les deux mois par l'Officier chargé de les inftruire, sur ce qu'il aura enseigné, en présence du Commandant & de telles personnes qu'il jugera à propos d'y appeller; & il sera rendu compte au Ministre, des Elèves qui se seront le plus distingués.

### XLIII.

Les Elèves feront obligés dans cette classe, au même silence que sous les armes, & sous les mêmes peines: s'ils sont nombreux, l'Officier chargé de les instruire, en formera plusieurs divisions, dont il donnera l'inspection à ceux qui feront le plus de progrès, sans aucune distinction de grade. Ils veilleront attentivement sur leurs divisions; & s'ils voyent ou entendent quelques Elèves badiner, parler, ils en rendront compte à la sin de la classe, à l'Officier, qui enverra sur le champ l'Elève en prison,

### XLIV.

Si l'Officier, faisant la classe, voit quelques Elèves causer ou badiner, & que le chef de la division ne lui entrende pas compte à la fin de la classe, il pour lui ôter son inspection à la classe suivante, & en choisir un autre pour le remplacer.

XLV.

Quand les Elèves seront instruits des Ordonnances du Roi, les Officiers chargés de cette partie, choisiront ceux qui écriront le mieux, & leur seront copier tous les comptes & décomptes; ayant soin de présérer ceux des Elèves qui joindront au talent d'écrire, le plus d'application à l'étude des Ordonnances & de l'art de la guerre.

### XLVI.

Pendant le mois de Juillet, ce même Officier ira trois fois par semaine, depuis cinq heures & demie, jusqu'à sept heures & demie, donner à ses Elèves des leçons de Castramétation.

### XLVII.

Si quelques-uns de ses Elèves sont opiniâtrement inappliqués & sans attention, il en portera plainte au Confeil, qui décidera de leur punition.

### XLVIII

### Gardes.

Tous les Dimanches & jours de Fêtes on fera monter une garde composée de douze Elèves & d'un Sergent, commandée par un Capitaine ou un Lieutenant: à dix heures & demie, un Sergent de chaque Compagnie assemblera ses Fusiliers de garde, & en fera l'inspection; ensuite ils se rendront en ordre avec le Sergent-Major, un Sergent par Compagnie, & l'Officier de garde, au corridor où l'on prend les armes, & où seront mises celles de la garde.

# XLIX.

Les Fusiliers de garde ayant pris les armes, le Sergent-Major en fera l'inspection, & les Sergens répondront de ce qui pourra manquer à l'habillement des Élèves de leur compagnie. Cette inspection faite, les Sergens retourneront à leurs compagnies, & le Sergent-Major conduira la garde à la place d'armes, l'Officier marchant à la tête, & le Sergent à la queue. Il la fera mettre en bataille près du corridor découvert, & du corps du bâtiment, le dos tourné à ce corridor, & lui fera ouvrir les rangs. S'il n'est pas encore onze heures, il la fera reposer sur le fusil, & lui commandera de le porter dès qu'on battra la garde.

L.

Si, à l'inspection de cette garde, on trouve un Fusilier en faute, le Sergent-Major en sera rendu responsable.

### LI.

Cette garde ayant défilé, sera conduite par l'Officier à la salle d'écriture, à l'endroit qui sera indiqué, & observera, pour relever, pour poser les sentinelles, &c, tout ce que prescrit l'Ordonnance du Roi du 25 Juin 1750. Elle sournira deux sentinelles dans la salle d'écriture, l'une devant les armes, à une extrémité de cette salle, l'autre à l'autre extrémité, & enverra d'heure en heure, une patrouille dans les salles d'étude.

### LIL

Après l'ordre donné, l'Officier de garde fera prendre les armes à sa garde, retirera ses sentinelles, & la conduira en ordre & en silence à l'endroit où elle a pris ses armes : elle les y posera, puis sera conduite à l'endroit où feront les Elèves.

### LIII.

L'ordre sera donné à huit heures & demie du soir : le cercle sera composé d'un Sergent & d'un Caporal par Com-

pagnie, qui, dès que le cercle sera rompu, iront porter l'ordre aux Officiers de leurs Compagnies. Le Sergent-Major se tiendra au cercle entre les Sergens & les Caporaux, & à huit heures trois quarts on battra la retraite.

### LIV.

# Rondes.

Tous les jours, aux heures qui seront fixées par le Lieutenant de Roi, & qui seront différentes chaque jour, un des Aides-Majors & un des Sous-Aides-Majors qui ne seront pas de service, feront chacun une ronde dans les corridors des Elèves, pour voir si les sentinelles sont alertes: ils visiteront aussi les cours qui sont à côté des corridors, & rendront compte au Commandant & au Conseil.

# LV.

Tous les Officiers de l'Etat-Major feront aussi de temps en temps pendant la nuit, & aux heures qu'ils voudront, des rondes générales, afin de prévenir tous accidens & désordres contraires à la bonne police & à la discipline de l'Hôtel, & de voir si les Gardes sont exactement les patrouilles ordonnées. Si le Major, les Aides-Majors, & les Sous-Aides-Majors découvrent, en faisant ces rondes, quelque chose qui

mérite qu'on y fasse attention, ils enrendront compte au Commandant & au Conseil.

### LVI.

Depuis environ neuf heures du soir jusqu'à cinq heures du matin, les Gardes extérieures & intérieures feront des patrouilles d'heure en heure. L'heure en sera changée tous les jours, & donnée aux Sergens par le Major, lorsqu'il fera défiler la Garde.

### LVII.

Celles de la Garde extérieure passant par la cour du bois, iront dans celle des ouvriers dont elles seront le tour. Delà passant dans le corridor du Major, elles suivront alternativement, l'une le corridor couvert, l'autre celui du Lieutenant de Roi, & le corridor découvert jusqu'à la grille du manège. La première traversant la cour royale viendra à cette même grille, & elles iront de là, les unes & les autres, dans les cours de l'insirmerie, d'où elles reviendront à leur poste.

# LVIII.

Cette même Garde en enverra de temps en temps faire le tour de l'Ecole en dehors, & ce, suivant les consignes particulières qui seront données.

### LIX.

Les patrouilles de la Garde intérieure iront, partant de leur Corps-de-Garde, dans la cour de la lingerie, dont elles feront le tour; de là dans les cours des salles d'études, puis dans celles qui sont à côté des corridors des Elèves, d'où, montant au premier étage, enfuite aux mansardes, elles visiteront les corridors, & reviendront à leur poste par celui des Inspecteurs.

#### LX.

Toutes ces patrouilles iront doucement, s'arrêteront de temps en temps pour écouter, arrêteront tous ceux qu'ils trouveront faisant du désordre, tous les domestiques appartenant à l'Hôtel qui seront hors de leurs chambres après onze heures, à moins qu'ils ne soient à la suite d'un Supérieur de l'Hôtel, & les mettront au Corps-de-Garde, où ils resteront jusqu'à ce que le Commandant en ait ordonné. Elles observeront aussi si les Sentinelles sont alertes.

# LXI.

Les Caporaux qui commanderont des patrouilles, rendront compte à leur Sergent, & le Sergent au Major; lorfqu'il fera défiler la Garde, celui-ci au Commandant & au Conseil.

#### LXII.

En cas de feu, le Caporal îra à l'endroit où il le voit, & un de ses Fusiliers au poste, dont le Sergent fera aussi-tôt battre la générale, & avertir le Commandant, le Major, l'Aide-Major de service, & celui qui est chargé des pompes, puis enverra, s'il est de la Garde extérieure, un détachement de huit hommes à l'endroit du seu; l'intérieure s'y portera toute entière.

### LXIII.

Le premier Officier, ou Sergent qui y arrivera, fera mettre des Sentinelles aux endroits par où les fainéans pourroient s'esquiver, occupera ses autres Soldats à faire travailler, avec autant d'ordre qu'il sera possible, tous ceux qui seront accourus, & que la cloche de la Chapelle aura appellés.

### LXIV.

Cependant la Sentinelle de la porte laissera entrer tous ceux qui se présenteront, & ne laissera sortir qui que ce soit sans ordre.

# LXV.

Si le feu est au corps de logis où sont les chambres des Elèves, on ouvrira leurs portes, & les Capitaines ayant promptement assemblé leurs Compa

gnies, les meneront sur le gazon, où un Officier-Major les formera en bataille, & y restera avec eux jusqu'à nouvel ordre.

### LXVI.

Les Capitaines feront, à tous les quarts d'heure, l'appel de leurs compagnies, & veilleront, ainsi que les Lieutenans, Sergens & Caporaux, à ce qu'aucun Elève ne s'écarte.

# LXVII.

Si le feu est à l'infirmerie, dès qu'on s'en appercevra, les Elèves qui y se-ront, seront conduits & transportés dans la Chapelle, d'où, si c'est en hiver, un Officier-Major ayant rassemblé quelques domestiques, les fera porter dans leurs chambres: s'il y en avoit quelques-uns dont les maladies sussent deniques, on les transporteroit dans quelque chambre vuide & désignée à cet esset.

# LXVIII.

Le Major, l'Aide-Major, & le Sous-Aide-Major de fervice, iront tous les jours à midi, prendre l'ordre du Commandant.

Fait à Versailles, le treize Décembre mil sept cent cinquante-neus. Signé, LE MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE.

# INSTRUCTION

Pour les Inspecteurs des Etudes.

# ARTICLE PREMIER.

L'Uniformité étant la base du service que doivent faire les Inspecteurs des Etudes (a), il est indispensablement nécessaire qu'il n'y ait dans leur conduite avec les Elèves rien d'arbitraire; & tout ce qui ne sera pas prévu, doit toujours être au moins concerté entr'eux jusqu'à ce qu'ils ayent une décision. Rien ne seroit plus dangereux que la diversité dans la façon d'agir; c'est pour cette raison qu'on sixe dès-à-présent tout ce qu'il est possible de prévoir, sauf à ajouter suivant les circonstances.

### II.

Le Conseil de l'Ecole Royale Militaire sous les ordres du Ministre, ayant l'autorité pleine & entière pour tout ce qui concerne la police de l'Hôtel, il est hors de doute que les Inspecteurs des Etudes lui sont entièrement subordonnés. Le Conseil fait connoître ses in-

(a) Ces Inspecteurs furent substitués en 1759 aux Officiers qui commandoient les Compagnies.

tentions

tentions de deux manières, ou provifoirement par la bouche de celui de ses membres qui est immédiatement chargé d'une partie, ou définitivement par une délibération approuvée du Ministre. Dans l'un ou l'autre cas, le premier devoir des Inspecteurs est de s'y conformer.

### III.

Le Ministre ayant déterminé que le Directeur Général des Etudes seroit immédiatement chargé de ce qui regarde & concerne les fonctions des Inspecteurs des Etudes, c'est à lui qu'ils doivent rendre compte directement de toutes leurs opérations, & des différentes remarques qu'ils pourront faire relativement au bien du service, au bon ordre & à la discipline qui doit être observée dans l'Hôtel. En conséquence c'est de lui qu'ils recevront des ordres provisoires, & c'est lui qui leur fera passer & connoître les délibérations du Conseil, qui pourront être relatives à quelques-unes de leurs fonctions.

# IV.

Comme on remet à chacun des Inspecteurs une copie des réglemens concernant les Elèves de l'Ecole Royale Militaire, pendant les différens temps où ils leur sont confiés, on ne répétera point ici les articles qui sont confignés dans ces réglemens. Les Inspecteurs

des Etudes sont saits pour tenir la main à l'exécution de ces réglemens; ainsi ce que les Elèves doivent pratiquer, les Inspecteurs des Etudes doivent le saire exécuter à la lettre.

# ٧.

Il ne doit donc y avoir aucune exception dans l'exécution des réglemens, sous tel prétexte que ce puisse être. Si un Elève fait une faute, ou il est dans le cas d'être puni sur le champ, & alors le réglement l'a prévu, ou il n'est question que d'en rendre compte, & les Inspecteurs doivent toujours le faire, & ne pourront jamais s'en dispenser. La note qu'ils en feront sera toujours par écrit; ils la remettront au Directeur des Etudes, quand il sera dans l'Hôtel, & en son absence ils la mettront dans la boëte du Conseil.

# VI.

Il y aura quant à présent deux Inspecteurs des Etudes de service par jour; ce service se fera de manière que celui qui aura été en second la veille, sera en premier le lendemain; ensorte qu'un Inspecteur sera toujours de service deux jours de suite; cette méthode ayant été reconnue la meilleure pour maintenir l'unisormité & le bon ordre.

### VII.

Aucun Inspecteur des Etudes ne pourra intervertir l'ordre de ce service, sans une permission expresse du Directeur des Etudes, excepté en cas de maladie, & alors il sera tenu d'en faire avertir le Directeur des Etudes le plus promptement qu'il sera possible, & surtout celui des Inspecteurs qui devra dans l'ordre continuer le service.

### VIII.

Comme il peut arriver qu'un Inspecteur des Etudes se trouve incommodé, dans le courant de la journée, il y en aura toujours un troisième qui sera dans l'Hôtel pour le remplacer, s'il étoit nécessaire. Ce troisième sera toujours celui qui devra faire le service en entrant le lendemain.

# IX.

Tant que le nombre des Elèves sera tel qu'ils pourront être contenus dans deux salles à manger, le troisième Infpecteur n'aura aucune sonction pendant le repas; mais dès que ce nombre sera porté au point qu'il y aura des Elèves dans la troisième salle, le troisième Inspecteur sera tenu de s'y trouver pour y faire pendant le repas les mêmes sonctions que les autres Inspecteurs.

E ij
Universitas
BIBLIOTHECA

X.

Le temps de la récréation étant celui où les Elèves doivent être veillés le plus soigneusement, le troisième Inspecteur sera tenu de s'y trouver exactement dès à présent, & sans attendre que le nombre des Elèves soit augmenté.

### XI.

Pendant les récréations, les Inspecheurs auront particulièrement attention de ne pas laisser assembler autour d'eux un nombre d'Elèves, qui sous prétexte de converser & de s'instruire avec eux, les entourent de manière qu'ils ne peuvent plus appercevoir ce qui se passe ailleurs, manœuvre quelquesois concertée entr'eux, & qui tire à conséquence.

### XII.

Aucun Inspecteur des Etudes ne pourra dans aucun cas s'absenter ni sortir de l'Hôtel, bien moins encore en découcher sans la permission du Directeur des Etudes, Cette règle est nécessaire pour le bon ordre, & sera scrupuleusement observée.

# XIII.

Les Inspecteurs auront la plus grande attention à maintenir l'ordre & la subordination sur-tout. La tolérance à cet



egard, n'est pas pardonnable; si quelque Elève y manque, l'Inspecteur doit le plutôt qu'il sera possible, en instruire le Directeur des Etudes, qui punira sur le champ l'Elève par les arrêts en prison, & en rendra compte ensuite au Conseil.

### XIV.

On ne parlera pas des autres articles concernant la subordination qui doit être des Elèves aux Prosesseurs, Adjoints & Maîtres, & aux grades des Compagnies, parce que tout cela est prévu dans le Réglement des Elèves. On observera seulement ici, qu'excepté le cas de rébellion contre un Inspecteur, il ne doit jamais envoyer un Elève aux arrêts en prison, encore ne doit-ce être que dans le cas où le Directeur des Etudes seroit absent; excepté ceux prévus par le Réglement.

# X V.

Le meilleur de tous les moyens pour maintenir la subordination, c'est une fermeté inébranlable; mais sur-tout accompagnée de beaucoup de politesse. Une fermeté incivile ressemble à l'humeur, & l'humeur n'est pas faite pour en imposer. On ne recommanderoit pas particulièrement ici cette modération, si l'expérience ne démontroit pas tous les jours, que les enfans mettent souvent à bout la patience la plus déterminée.

### XVI.

La conversation est sans-doute de tous les moyens d'instruction le plus puissant, le plus sûr & le plus séduisant; parce qu'il ne ressemble point à une leçon, qui a toujours quelque chose de fastidieux pour la jeunesse. C'est principalement dans cette partie essentielle, que les Inspecteurs des Etudes peuvent être singulièrement utiles à la Noblesse qui leur est confiée. Mais ils doivent particulièrement s'attacher, sans affectation, à choisir les objets, ou à les amener insensiblement. L'amour de leur maitre, l'attachement à leurs devoirs, l'envie de parvenir dans le métier des armes, la reconnoissance qu'ils doivent aux bontés du Roi, des exemples de vertus, de conduite, de valeur, de prudence, de modération, de sagacité, &c. sont des choses inépuisables, & fur lesquelles des personnes sages & instruites ne doivent jamais tarir. On peut dans la converfation la plus enjouée, donner des principes de morale, qui font souvent une impression plus vive que s'ils avoient l'air de préceptes. On doit sur tout, éviter ces narrations merveilleuses, presque toujours fausses quand on les examine de près : l'esprit qui s'y accoutume est rarement ensuite frapé du vrai simple, qui cependant est seul fait pour les bons esprits. On ne s'étendra pas davantage sur un objet

103

qui feroit aisément la matière d'un livre. Il sussit ici de l'indiquer.

### XVII.

Les Inspecteurs des Etudes doivent avoir l'attention la plus particulière à donner, le plus qu'ils pourront, aux Elèves, ce ton de politesse si rare & si difficile à acquérir dans toute éducation publique: ce n'est qu'insensiblement qu'on peut y parvenir, & sur cela, l'exemple est la meilleure leçon qu'on puisse donner.

### XVIII.

Les Elèves sont dans l'usage d'écrire souvent des lettres; le nouveau Réglement fixe aux fêtes & aux dimanches le temps qu'ils pourront y employer; mais comme ils ont besoin d'être guidés dans une chose dont la forme ne se devine pas, & dont le fond est plus important & plus difficile qu'on ne le pense, les Inspecteurs des Etudes, instruits comme ils le sont, peuvent mieux que personne avoir l'œil à une partie si essentielle d'une bonne éducation. C'est donc à eux que l'on s'en rapporte pour guider les Elèves dans leur correspondance, & les accontumer à observer dans leurs lettres, les usages reçus dans le monde, en leur formant insensiblement un style convenable à des militaires; c'est-à-dire, simple, noble & pré-€is.

### XIX.

Pour tout ce qui regarde le reste de la correspondance des Elèves, on renvoie aux articles du Réglement qui concernent cette partie.

### XX.

Ce que les Inspecteurs des Etudes doivent observer le plus scrupuleusement, c'est de ne jamais laisser un Elève dans l'oissveté. Leurs occupations sont trop multipliées pour qu'ils puissent dire n'avoir rien à faire. Cet article est prévu par le Réglement; mais on ne peut trop le recommander.

### XXI.

Tout ce que les Inspecteurs des Etudes ont à faire avec les Professeurs, c'est d'observer s'ils sont exacts à se rendre dans la salle d'Etude à l'heure de leurs leçons, & à ramener les Elèves dans cette salle lorsque les classes sont relevées. Si un Professeur, Adjoint ou Maitre y manque, ou arrive trop tard, l'Inspecteur ne fera l'appel de la classe que lorsqu'il sera arrivé; mais il aura soin d'en saire une note par écrit, & de la remettre au Directeur des Etudes.

### XXII.

Lorsque le temps sera arrivé où les Inspecteurs des Etudes devront remettre les Elèves entre les mains des Officiers de l'Etat Major, ils ne quitteront jamais les Elèves que quand les Officiers seront arrivés; parce que les Elèves ne doivent dans aucun moment être sur leur bonne-soi.

### XXIII.

Les Inspecteurs auront soin de tenis exactement tous les mois une note de la conduite des Elèves, & cette note sera toujours remise au Directeur des Etudes dans les quatre premiers jours du mois: elle sera signée de tous les Inspecteurs, & on observera de mettre à côté de chaque nom d'Elève, sa compagnie & son numéro.

# XXIV.

Outre cela, les Inspecteurs doivent observer & étudier particulièrement le génie & le caractère de chaque Elève, en faire des notes particulières, & les remettre au Directeur des Etudes; parce que si un Elève a quelques dispositions singulières, on peut en tirer parti; si au contraire, il se tourne au mal, on peut y apporter remède. Enfin, ce n'est que par l'attention la plus

E. V

exacte & la plus assidue, ce n'est qu'en ayant continuellement les yeux sur ces jeunes Elèves, qu'on peut remplir les grandes vues de cet établissement, & que les Inspecteurs se montreront dignes du choix slâteur que le Roi a fait d'eux, pour leur consier une portion de ses sujets aussi précieuse.

Fait à Versailles, le 13 Décembre 1759. Signé, LE MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE.



# INSTRUCTION GÉNÉRALE

Pour les Professeurs, Adjoints & Maîtres de l'Ecole Royale Militaire.

# ARTICLE PREMIER.

L Réglement concernant les Elèves étant remis aux Professeurs,
Adjoints & Maîtres, ils connoissent,
par les articles qui concernent les Etudes, quelle est la police qui doit être
observée dans les classes; c'est à eux,
par conséquent, à tenir la main à son
exécution prise à la lettre; & personne, sous aucun prétexte, ne peut s'y
soustraire ni rien innover sans la permission du Directeur des Etudes, qui
ne la donnera jamais que par écrit, &
après en avoir rendu compte au Conseil, s'il s'agit de quelque chose qui
concerne la police.

### II.

Pendant le temps des classes, les Elèves étant absolument confiés aux lumières & aux soins des Professeurs, Adjoints & Maîtres, ceux-ci doivent avoir les yeux continuellement ouverts non-seulement sur ce qui regarde l'instruction des Elèves, mais aussi sur seux

conduite, sur leur maintien, sur leurs propos, & sur tout ce qui peut être de quelque conséquence.

### III.

Ils doivent autant s'attacher à connoître le caractère des Elèves, que
leurs dispositions pour la science qu'ils
sont chargés de leur enseigner. Le Directeur des Etudes jugera des soins
qu'ils donneront à cette connoissance
par les notes que chaque Professeur,
Adjoint ou Maître lui remettra tous les
mois, & l'espéce de concordance qu'il
peut tirer de la totalité des rapports,
se déterminera sur la valeur qu'il devra
y attacher. Tout le monde étant prévenu sur ce point, c'est à chacun en particulier à y donner toute son attention.

### IV.

Tous les mois il sera pareillement sait note des progrès des Elèves dans chacune des classes respectives des Professeurs, Adjoints & Maitres: ces notes seront toujours remises au Directeur des Etudes dans les quatre premiers jours du mois, & on aura attention de joindre toujours au nom de chaque Elève, son numéro & sa compagnie, pour faciliter d'autant plus l'opération qui doit en résulter.

Le Conseil ayant depuis long-temps confié aux Professeurs, Adjoints & Maîtres, une autorité dans seurs classes, proportionnée aux besoins qu'exigent la police & le bon ordre; chacun des Professeurs, Adjoints & Maîtres doit se conformer exactement à ce qui est contenu dans le Réglement général des Elèves, sans y jamais rien innover. Et comme ce Réglement fait loi, chaque Professeur, Adjoint ou Maître, en aura toujours avec lui une copie signée du Directeur des Etudes; ce sera un titre d'après lequel ils pourront punir les Elèves qui tomberont en faute, avec d'autant plus de raison, qu'ils ne pourront en ignorer les dispositions.

### VI.

Mais, comme rien n'est plus capable de rebuter, & quelquesois de révolter la jeunesse, qu'un ton dur & outré, chaque Professeur, Adjoint ou Maître, doit avoir la plus singulière attention à ne jamais s'écarter de la politesse ferme & phlegmatique qu'on doit toujours avoir avec les enfans. Quand on a une loi écrite, il est inutile d'y ajouter un ton déplacé, qui, en révoltant contre celui qui le prend, fait quelquesois haïr celui qui ordonne, & mépriser la chose ordonnée. Cet article est trop impor-

tant pour n'être pas fortement recommandée; mais il ne faut pas tomber non plus dans l'autre excès.

# VII.

L'ordre, dans les différens mouvemens de la journée, & sur-tout dans les changemens de classes, étant une chose de la plus grande importance, il a été déterminé qu'aux heures indiquées, les Professeurs, Adjoints & Maîtres se rendroient dans la grande salle d'Etude, pour y recevoir des mains des Inspecteurs, les Elèves qui devront composer leurs classes, & les conduire dans le lieu qui y est destiné; mais comme il ne doit ni ne peut y avoir aucun retardement dans cette opération, il est indispensablement nécessaire que les Professeurs, Adjoints & Maitres se rendent dans cette falle avant le changement des classes. Les Inspecteurs sont chargés par leur instruction de tenir note de ceux qui manqueroient à leur devoir, ou qui s'y rendroient trop tard: cette note doit être remise au Directeur des Etudes, qui ne souffriroit pas sûrement des fautes répétées. parce que l'exactitude est la base de cet établissement.

### VIII.

Si quelque Professeur, Adjoint ou Maître se trouve incommodé, il doi:

1

dans l'instant avertir le Directeur des Etudes & le premier Inspecteur de service, en leur indiquant à l'un & à l'autre, que M. tel fera sa classe pour lui, parce que la classe ne doit jamais manquer, à moins qu'il n'y ait une impossibilité absolue; par exemple, celui qui tient la salle d'Armes, étant seul, quant à présent, il ne seroit pas possible de le remplacer; ainsi du reste, quand le cas est semblable. Comme ce remplacement là est un service qu'on doit se rendre réciproquement, il y a lieu d'espérer que personne ne s'y refusera, & qu'onn'attendra pas l'ordre qu'en donneroit infailliblement le Directeur des Etudes.

### IX.

Mais, afin qu'on ne se trouve pas dans l'impossibilité de faire ces remplacemens par l'absence des Professeurs, Adjoints ou Maîtres qui ne seroient pas actuellement en fonction, personne d'eux ne pourra s'absenter de l'Hôtel, fous tel prétexte que ce soit, qu'après en avoir obtenu la permission du Directeur des Etudes, qui les proportionnera toujours au besoin qu'il pourra avoir d'eux. On excepte seulement de cette règle, les jours de Fêtes ou Dimanches, parce qu'il est juste qu'ils servent de délassement à ceux qui ont travaillé tout le reste de la semaine. Mais, ces jours-là, comme les autres, il n'est permis à personne des Prosesseurs, Adjoints ou Maîtres, de découcher fans la permission du Directeur des Etudes.

### X.

Excepté le seul cas d'incommodité, il n'est permis à aucun des Prosesseurs, Adjoints ou Maîtres, de saire saire sa classe par un autre, sous tel prétexte que ce puisse être, à moins qu'il n'en ait obtenu la permission du Directeur des Etudes.

#### XI.

Les Professeurs auront attention de faire le plus souvent qu'ils pourront, mais au moins deux sois par mois, une visite dans les classes de leurs Adjoints, d'assister à la leçon qu'ils donneront, & d'en rendre compte au Directeur des Etudes, qui jugera de la solidité des remarques par celles qu'il fera lui-même dans ses visites, ce qui remédie également à la prévention & à la négligence.

# XII.

Tous les Elèves, relativement à leurs Etudes, peuvent se distinguer en quatre classes. Ou ils ont des dispositions & de la volonté, ou de la volonté sans dispositions, ou des dispositions sans volonté, ou ni volonté ni dispositions. C'est principalement à bien connoître toutes ces dissérences, que doivent s'attacher les Professeurs, Adjoints &

Maîtres, pour en rendre compte an Directeur des Etudes avec toutes les nuances dont elles sont susceptibles, parce qu'ensuite il en fera l'usage convenable au progrès de chaque Elève en particulier, sans troubler l'ordre général.

# XIII.

Lorsque les classes seront relevées, ce qui se fera par le son d'une cloche, les Elèves mis au rang par le chef de la classe, seront toujours accompagnés par les Professeurs, Adjoints ou Maîtres de ces classes respectives, jusques dans la grande salle d'Etude, où il les remettront à l'Inspecteur de qui ils les auront reçus, sans pouvoir s'en dispenser sous aucun prétexte.

# XIV.

Si un Professeur, Adjoint ou Maître, s'apperçoit que quelque Elève change en bien ou en mal, il ne manquera jamais d'en instruire promptement le Directeur des Etudes; parce que souvent un mot d'éloge encourage celui qui fait mieux, & une legère reprimende redresse celui qui se néglige.

### XV.

Les classes étant assez voisines les unes des autres, & n'étant séparées que par des cloisons de bois, on doit avoir attention à ce qu'il s'y fasse le moins de bruit qu'il est possible, & le plus fûr moyen d'y parvenir, est d'accoutumer les Elèves à quitter le ton bruyant des Ecoliers qui répétent leur leçon, pour en prendre un plus décent, & qui suffise à les faire entendre. Mais comme on auroit mauvaise grace à exiger cela d'eux, si on ne leur en donnoit pas l'exemple, chacun doit s'en former l'habitude, s'il ne l'a pas: il sera même bon de leur faire sentir que le contraire est un manque de politesse & d'usage du monde. Il seroit fort à souhaiter aussi qu'on fit perdre à ceux qui l'ont, l'habitude de ces répétitions hésitantes dans les réponses qu'ils font, habitude qui marque toujours plus le travail de la mémoire que les efforts du jugement,

### XVI.

La mémoire étant la faculté de l'ame dont les enfans en général ont l'usage le plus prompt, il faut bien se garder de négliger un avantage si grand; mais, autant qu'il est possible, il faut l'accompagner toujours des opérations du jugement; ainsi l'on ne sçauroit trop s'assurer qu'un enfant entend une règle qu'on lui a donnée. S'il l'entend, il y a à parier qu'il la retiendra, mais s'il la retient, ce n'est pas une preuve qu'il l'ait entendue: on fait de bien foibles progrès avec le seul secours de la mé-

moire, & ils ne sont pas faits pour durer long-temps. Il faut donc s'en tenir à de bonnes règles bien expliquées & mises dans tout leur jour. Si les progrès font plus lents, ils sont aussi plus solides, & préparent les esprits à des études plus sérieuses. Le simple usage des langues n'en donne jamais qu'une connoissance fort superficielle, & qui s'efface plus aisément encore qu'on n'a eu de facilité à l'acquérir. D'ailleurs il ne faut ras considérer comme peu de chose cette habitude de raisonner juste, qu'on contracte sans s'en appercevoir par l'usage fréquent & présque continuel de définir, de comparer & de diviser: Piscis hie non est omnium. En général, le plus grand défaut de toutes les éducations, est de négliger la culture du jugement, pour ne s'attacher qu'aux frivolités de la mémoire; c'est ce qui procure aussi tant de perroquets imbéciles & si peu propres à toutes les opérations du jugement.

Fait à Versailles, le 13 Décembre 1759. Signé, LE MARÉCHAL DUC. DE BELLEISLE.



## RÉGLEMENT GÉNÉRAL

Pour les Elèves de l'Ecole Royale Militaire.

L'E Conseil de l'Hôtel ne voulant rien négliger de tout ce qui peut tendre à perfectionner l'établissement de l'Ecole Royale Militaire, dont le soin lui a été consé, a jugé que pour y maintenir de plus en plus l'ordre & la discipline, il seroit avantageux de réunir en un corps, tous les Réglemens qui ont été saits jusqu'à présent, concernant les Elèves, en retranchant ce que les circonstances ont rendu inutile, & y ajoutant ce qui n'avoit pas pu être prévu.

Les bontés du Roi s'étendent à donner aux Elèves de son Ecole Militaire, des emplois dans lesquels ils peuvent se distinguer, s'avancer & soutenir leur nom; mais l'intention de Sa Majesté est que ces mêmes Elèves s'en rendent dignes par une application continuelle à tous leurs devoirs, & sur tout par une subordination entière, parce qu'elle est la base de tout service militaire. C'est en s'y accoutumant de bonne heure, qu'on mérite ensin de commander

les autres.

Mais, pour bien remplir ses devoirs, il faut connoître en quoi ils consistent:

il faut les avoir continuellement devant les yeux, pour ne s'en écarter jamais, autant qu'il est possible, & pour se redresser promptement, si l'on s'est égaré.

C'est pour y parvenir que le Conseil de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, instruit par une longue expérience, a fixé & déterminé le présent Réglement, se réservant toutesois d'y faire, s'il est nécessaire, des additions, des changemens & des retranchemens, suivant l'exigence des cas, qui ne peuvent pas être tous prévus.

Il ne sera question ici d'aucun point qui concerne le service militaire, Sa Majesté y ayant pourvu d'ailleurs par

une Ordonnance.

## ARTICLE PREMIER.

Entre tous les devoirs, la subordination tient ici le premier rang: elle
doit être telle, qu'un Elève de l'Ecole
Royale Militaire, ne doit jamais répondre un mot à un ordre qui lui sera
donné par un Supérieur, tel qu'il puisse
être: son devoir est d'obéir sur le champ
& sans examen, sauf à lui, à faire ensuite des représentations à ce même
Supérieur, qui sera toujours prêt à les
écouter, quand elles seront raisonnables.

II.

Ceux que les Elèves doivent considérer comme leurs Supérieurs, sont en

général tous ceux que le Roi a préposés à leur éducation; c'est-à dire, tout ce qui compose le Conseil & l'Etat-Major, les Inspecteurs des Etudes, les Professeurs, leurs Adjoints & les Maîtres de toute espèce. La desobéillance à aucun d'eux sera toujours punie trèssévèrement par le Conseil. Ceux des Elèves qui sont constitués en grade, sont réellement, & de fait, les Supérieurs des autres, & ils ne peuvent apporter trop d'attention à maintenir, dans toute son étendue, la subordination qui leur est due; en conséquence, il leur est enjoint de dénoncer aux Inspecteurs des Etudes, hors du temps de l'exercice militaire, tous ceux qui leur auroient manqué en la moindre chose. Si l'on s'appercevoit, à cet égard, d'une négligence marquée de la part de quelque grade, sur lé compte qui en seroit rendu au Conseil, on ne manqueroit pas de lui ôter son grade, & même de le mettre à la queuee de la Compagnie, si le cas l'exigoit.

#### III.

La politesse a ses devoirs envers ceux en qui ne résident pas l'autorité & la supériorité: c'est elle qui distingue particulièrement ceux qui ont reçu une bonne éducation: on ne la doit pas seulement à ses camarades & à ses égaux, on la doit aussi à ses inférieurs, 119

& si quelque Elève y manquoit, il seroit puni proportionnément à sa faute.

#### IV.

La propreté est encore une chose essentiellement nécessaire à un homme bien élevé : on n'en parle ici qu'en général, parce qu'il en sera question dans plus d'une occasion, mais particulièrement à l'article de l'habillement. Si l'on s'appercevoit d'une négligence marquée sur cet article, le Conseil y pourvoiroit par des punitions proportionnées.

#### V.

Tout ce qui tend à la dégradation de quelque nature qu'elle puisse être, sera toujours puni comme une faute capitale. Premièrement, parce que c'est manquer de reconnoissance au Roi, que de détruire ce qu'on tient de sa libéralité; en second lieu, par le mal réel que cela occasionne; troisièmement enfin, parce qu'on ne sçauroit s'accoutumer de trop bonne heure à prendre soin des choses qui sont à notre usage, & ceux qui sont peu favorisés de la fortune, paroissent devoir y apporter une attention plus grande encore. Il est impossible de détailler ici tous les différens objets sujets à cette dégradation; on se contente d'avertir que de telle espèce qu'elle puisse être, elle sera toujours punie très-sévèrement.

#### VI.

## Le Lever.

Les Elèves, en sortant du lit, à cinq heures & demie, observeront le plus grand silence, mettront leurs culottes, & les souliers de la veille en pantousles.

#### VII.

Ils mettront leurs bas tout de suite, & prendront sous leurs lits une paire de souliers nettoyés de la veille, qu'ils chausseront & boucleront, attacheront leurs jarretieres, après quoi ils mettront la paire de souliers qu'ils avoient la veille à la place de celle qu'ils auront prise.

## VIII.

Ils changeront de linge le matin, si c'est jour d'en changer, & jamais la veille; ensuite ils se présenteront au chassis, à travers duquel un domessique fera leur queue, jusqu'à ce qu'ils puissent la faire eux mêmes, & attendront le perruquier qui leur mettra de la pommade, de la poudre, leur fera deux boucles, & ne mettra point de seconde poudre. Tout ceci ne doit s'entendre que de ceux qui seront arrivés nouvellement, puisque tous les anciens doivent sçavoir s'accommoder; s'il s'en trouve quelqu'un qui ne le sçache pas,

il en sera rendu compte par les grades, asin qu'il y soit pourvu, étant nécessaire de s'accoutumer à se servir soi-même.

#### IX.

Les Elèves s'essuyeront le visage, battront & vergetteront leur habit, mettront leur col, se laveront les mains, attacheront leurs boutons de manches, mettront leur habit, rassembleront leur linge sale, & serreront leurs meubles. Ils viendront ensuite s'appuyer sur leurs chassis jusqu'à ce qu'ils soient appellés au rang.

# X. nessbest

Les Elèves auront soin les Dimanches & les Fêtes de mettre leurs parements, ce qu'ils feront aussi les jours que le Ministre viendra, ou quand ils en seront avertis pour quelqu'autre occasion.

#### XI

Il est expressément désendu aux Elèves qui vont au manège, d'envoyer chercher leurs bottes à la sellerie, pour les mettre dans leurs chambres: ils les prendront & les quitteront toujours à la sellerie. Si quelque Elève domnoit un pareil ordre à un domessique, il lui est désendu d'y obéir sous peine d'être chassé.

#### XII.

Les Elèves ne doivent, dans aucuncas, parler ni s'entretenir avec les domestiques, à moins que ce ne soit une nécessité indispensable, ou dans le cas de maladie ou d'indisposition subite. Cette règle est faite pour le lever comme pour le coucher. Si l'on vient à s'appercevoir que quelque Elève contrevienne à cet article du Réglement, il sera puni sévèrement, & si le domestique lui répond, il sera chassé.

#### XIII.

Il est désendu aux Elèves de prendre les peignes les uns des autres, sous tel prétexte que ce puisse être.

## XIV.

Les Officiers des Compagnies seront toujours peignés avant tous les autres, pour qu'ils puissent ensuite avoir l'œil sur les Elèves de leurs Compagnies & de leurs Divisions.

## XV.

Il est désendu à tout Elève, sans aucune exception, d'entrer jamais dans la chambre d'un autre Elève sous quelque prétexte que ce soit, & si quelqu'un y contrevenoit, il seroit puni par la prison la plus rigoureuse. Quoique 123

cette défense soit placée à l'article du lever, elle a lieu pour tous les temps & pour tous les cas.

#### XVI.

Ouoiqu'il ait été dit ci-dessus article IX, que lorsque les Elèves seront habillés, ils se tiendront appuyés sur leurs chassis jusqu'à ce qu'ils soient appellés au rang, cela ne doit s'entendre que des simples Fusiliers, les grades, au contraire, sortiront de leurs chambres, & en fermeront la porte aussitôt qu'ils seront habillés, pour avoir l'œil, chacun respectivement sur son escouade, & hâter l'habillement, sans jamais entrer dans la chambre de personne, & sans s'éloigner de l'espace dans lequel l'escouade est contenue. Si un grade s'apperçoit alors de quelque faute commise par un Elève, il en rendra compte à l'Officier-Major au moment de l'inspection.

XVII.

Il est désendu à tous les Elèves de demander jamais aucune sortie pendant le temps du lever : les premières qui se donneront, seront toujours pendant le déjeuner. On en traitera plus amplement au chapitre des sorties; ainsi il ne sera permis à aucun Elève de sortir de sa falle sous quelque prétexte que ce soit.

#### X VIII.

Tous les Elèves, en général, apporteront à leur habillement tout le soin convenable pour paroître décemment à la Chapelle, après l'inspection qui sera faite d'abord par les Grades, & ensuite par l'Officier-Major, ainsi & dans la forme qui est prescrite par l'Ordonnance militaire.

#### XIX.

Il ne sera jamais accordé aucune permission de rester au lit après les autres. Si quelque Elève se trouve incommodé, il faut qu'il soit à l'Insirmerie; s'il se porte bien, il doit se lever.

## XX.

Si un Elève a oublié quelque chose dans sa chambre, il ne lui sera jamais permis de l'aller chercher; mais on y enverra le domestique de la Compagnie, & l'Elève sera privé du déjeuner.

#### XXI.

## Du Rang.

Pour éviter le désordre & la confusion, il est nécessaire que dans tous les mouvemens qui se sont pendant la journée, les Elèves soient mis au rang par Compagnie.

Egn

#### XXII.

Le rang qui se forme pour aller à la Chapelle devant être suivant que la place l'exige, & faisant partie de l'Ordonnance militaire, il n'en sera point question ici.

X XIII.

Tout ce qu'on peut donc dire ici à cet égard, c'est que quand les Elèves seront dans le cas de se mettre au rang dans tout le courant de la journée, ils suivront constamment ce qui est prescrit par l'Ordonnance militaire.

## XXIV.

## Offices Divins.

Les Elèves marcheront par deux jusqu'à la porte de la Chapelle: ils s'y arrêteront un moment pour donner le temps à la queue de joindre: ils entreront ensuite ayant leurs livres de prières dans leur poche, iront se ranger à leurs bancs, & se tiendront debout jusqu'à ce qu'ils soient avertis de changer de position.

#### XXV.

Les Elèves seront avertis des différentes positions qu'ils devront prendre, par un frappement de pied. Un frappement de pied servira pour se mettre à

E iij,

genoux ou se relever, & un frappement redoublé pour s'asseoir.

#### XXVI.

Les Elèves assisteront aux Prières, aux Offices & à la Messe avec piété, modestie & attention. Ils seront à genoux pendant les Prières du matin & du soir, debout lorsqu'elles siniront, à genoux lorsque le Prêtre descendra au bas de l'Autel pour la Messe, debout à l'Evangile, à genoux à l'Offertoire, debout après la première Ablution, lorsque le Prêtre couvre le calice, à genoux un peu avant la Bénédiction, & ensin debout au dernier Evangile.

#### XXVII.

Ils feront assis pendant les Vêpres, Exhortations & Catéchismes, à l'exception des Prières qui commençent les œuvres de pieté ou qui les finissent. Ils se leveront au Magnificat, au Nunc dimitis des Complies, & pendant que le Prêtre lira l'Evangile avant l'Exhortation: ils auront attention, lorsqu'ils seront assis, d'avoir les pieds par terre, de ne les point remuer, & de ne jamais pousser leurs camarades.

### XXVIII.

Deux des Elèves serviront la Messe par tour, en commençant par les premiers de chaque Compagnie: ils feront placés pour cela dans l'intérieur du fanctuaire, & tous les autres répondront bas.

#### XXIX.

Le Capitaine de chaque Compagnie tiendra un état de ceux qui doivent fervir la Messe: on ne s'adressera qu'à eux pour le sçavoir.

### XXX.

S'il se commet quelque faute dans la Chapelle, pendant la Prière, le Service Divin, ou les Instructions, il en sera toujours rendu compte au Conseil par une note qui spécifiera la nature de la faute: le Conseil étant dans la ferme résolution de les punir toutes très-sévèrement.

#### XXXI.

Il ne sera jamais accordé aucune sortie ou absence pendant le Service Divin, sous quelque prétexte que ce soit.

#### XXXII.

Les Elèves seignent souvent de saigner du nez, pour avoir occasion de s'absenter de la Chapelle: si le cas arrive, on pourra leur permettre de sortir, mais accompagnés d'un domestique qui les conduira dans l'endroit le plus voisin de la Chapelle, où il leur

E iv

donnera une jatte avec de l'eau fraiche; & si le saignement de nez est feint, le domestique en sera son rapport, & l'Elève sera puni de la prison sur le compte qui en sera rendu au Conseil.

## XXXIII.

Tous les Elèves, sans exception, doivent se trouver ou au Catéchisme ou à l'Instruction. Ceux qui auront fait leur première Communion, cesseront d'aller au Catéchisme, si toutesois les Directeurs spirituels le jugent à propos; mais alors ils iront à l'Instruction, parce que, dans aucun cas, les Elèves, tels qu'ils soient, ne doivent se trouver hors de la vue d'un Supérieur quelconque, & sur leur bonne soi.

#### XXXIV.

## Déjeuner & Gouter.

Comme ces deux repas se ressemblent, soit pour leur durée, soit pour seur objet, on les joint ici.

## XXXV.

Après le Service Divin, depuis le 15 Octobre jusqu'au 15 Avril, les Elèves feront remis par les Officiers de l'Etat-Major entre les mains des Inspecteurs des Etudes, qui les conduiront au déjeuner, par ordre & rang de Compagnie, ainsi qu'il se pratique pour tous les mouvemens à faire.

#### XXXVI.

Depuis le 15 Avril jusqu'au 15 Octobre, en sortant de la Chapelle, les jours ouvriers, les Elèves iront prendre les armes, & seront conduits à l'exercice par les Officiers de l'Etat-Major, qui ne les remettront aux Inspecteurs des Etudes, qu'après cet exercice.

### XXXVII.

Le déjeuner est donc fixé: sçavoir ,

## Du 15 Octobre au 15 Avril.

Jours ouvriers, à six heures & trois quarts.

Fêtes & Dimanches, à sept heures

& un quart:

## Du 15 Avril au 15 Octobre.

Jours ouvriers, à sept heures & troissquarts.

Fêtes & Dimanches, à sept heures

& un quart.

## XXXVIII

Au déjeuner, comme à tous les autres repas, les Elèves iront toujours à la place qui leur est indiquée, & s'y tiendront debout & en silence, jusqu'à ce que l'Inspecteur des Etudes leur dise de prendre leurs places.

### XXXIX.

Quoiqu'il soit permis aux Elèves de parler & de converser entr'eux pendant les repas, ils ne doivent jamais abuser de cette permission pour crier, & faire un bruit qui deviendroit insoutenable, si chacun en faisoit autant. C'est aux Grades principalement à y tenir la main, chacun dans sa division, ce qui n'est pas difficile, puisque chaque Grade s'y trouve placé.

#### XL.

Mais pour que cela soit plus exactement observé, il est absolument nécessaire que chacun soit à sa place, & yedemeure pendant tout le repas, sans en sortir, sous aucun prétexte; ainsi, il est donc désendu à tous les Grades quelconques de sortir pendant les repas de la place qui leur est marquée, à moins que ce ne soit pour demander une sortie à l'Inspecteur, ou pour lui rendre compte de quelque chose concernant le service.

#### XLI.

La défense portée dans l'article précédent, doit s'entendre de tous les Elèves en général.

#### XLII.

Personne ne pourra mettre du paint dans sa poche, & le manger ailleurs que dans les salles à manger. Si quelque Elève y contrevient, l'Inspecteur qui s'en sera apperçu, ou à qui un Grade en aura rendu compte, privera le contrevenant du déjeuner suivant, sans qu'il soit besoin d'autre chose que de la disposition du présent article.

#### XLIII.

Il est désendu très-expressément aux Elèves de parler à aucun domestique, tel qu'il soit, pendant le déjeuner, de même que pendant tous les autres repas, à moins que ce ne soit pour demander ce qui est nécessaire dans ce moment. Les Grades y auront la plus grande attention, & en rendront compte, s'ils s'apperçoivent que quelqu'un contrevienne à ce qui est ordonné par le présent article.

### XLIV.

Il ne sera permis à aucun Elève de rester après les autres dans les salles à manger, sous prétexte de prendre du lait que le Médecin ordonne quelque-sois. On donnera des ordres pour que ce lait soit toujours apporté au commencement du déjeuner; mais si par

P. vj.

hazard il manquoit, il ne sera libre à personne de rester sous prétexte de l'attendre: il n'y aura qu'à s'en plaindre à l'Inspecteur, qui en rendra compte.

## XLV. Salles d'Erude & Classes.

Les Elèves étant entrés dans la falle d'Etude, iront en filence, & sans bruit, se placer à côté de leur Bureau, excepté les Chefs de chacune des classes, qui doivent sortir un instant après. Ces Chefs de classe se rangeront adossés aux senêtres, à distances égales, de telle manière que le Chef de la classe qui doit se rendre dans l'endroit le plus éloigné, soit placé le plus près de la porte, & ainsi de suite.

#### XLVI.

L'Inspecteur ordonnera alors aux Elèves de se placer dans leurs Bureaux, ce qui ne sera exécuté que par ceux qui doivent rester dans la salle d'Etude, tous ceux qui doivent sortir, resteront debout dans la place qu'ils occupoient.

#### XLVIL

Le Chef de la classe la plus éloignée, après en avoir pris l'ordre de l'Inspecteur, fera l'appel de sa classe qui viendra le plus promptement & avec le

moins de bruit qu'il sera possible, se

mettre au rang, se former & s'aligner.

## XLVFII.

L'Inspecteur demandera alors au Chef de la classe si le nombre en est complete, & sur sa réponse, lui dira de faire le commandement.

#### XIIX.

Au commandement d'A droite, le Chef de la classe qui doit suivre, fera l'appel de la sienne, qui viendra se former & s'aligner au même endroit d'où l'autre sera partie.

#### Ii.

Au commandement de Marche, le Chef de la classe conduira les Elèves qui la composent dans la falle indiquée. en observant le plus grand silence, il marchera à la tête.

### LT.

Les Professeurs & Adjoints qui se seront rendus précédemment dans la falle d'Etude, accompagneront chacun respectivement sa classe, en observant de se tenir à la queue.

### LIT.

L'appel se fera successivement de la même manière pour toutes les choses.

#### LIII.

Pendant le temps que l'appel des classes se fera, les Elèves qui doivent rester dans la salle, observeront le plus grand silence, & n'ouvriront leurs Bureaux sous aucun prétexte, jusqu'à ce que l'Inspecteur le leur ait ordonné.

### LIV.

Lorsque le signal sera donné pour relever toutes les classes, chaque Chef de classe sortira de sa place, & ira s'adosser à la senêtre de la salle, sera mettre sa classe au rang, promptement & en silence, & sera le commandement à l'ordinaire, pour la conduire dans la salle d'Etude, où elle sera toujours accompagnée par le Prosesseur, l'Adjoint & le Maître.

## LV.

Au commandement d'A droite, le Chef de la classe suivante appellera la sienne au rang, & sera le commandement à l'ordinaire pour la reconduire, & ainsi de suite, ce qui mettra toujours entre toutes les classes un intervalle qui évitera toute confusion.

#### LVI.

A ce retour dans la falle d'Etude, on observera le même silence qui a été prescrit ci-dessus.

#### LVII.

Sous tel prétexte que ce puisse être, aucun Elève ne pourra rester en arrière, ni dans la classe où il vient de prendre sa leçon, ni passer dans aucune autre salle, que dans la salle d'Etude, quand même, par la distribution du temps, il devroit retourner dans l'endroit même d'où il vient de partir.

#### LVIII.

A mesure qu'une classe arrivera dans la salle d'Etude, chacun de ceux qui la composent ira prendre sa place, posera ses livres & ses cahiers sur son Bureau, sans l'ouvrir, & y demeurera em silence, jusqu'à ce que l'appel des autres classes soit saite. L'Inspecteur donnera l'ordre alors d'ouvrir les Bureaux selons le besoin.

#### LIX.

Les classes de danse se relevant quelquesois à des heures différentes des autres classes, les Chess de ces classes de danse, auront attention de revenir par la cour jusqu'à la porte la plus voisine de la salle d'Etude, par laquelle ils s'y rendront, pour ne pas troubler les autres classes.

#### LX.

Il en sera de même des classes de Mathématiques & de Dessein, qui ne

¥36

seront pas relevées en même-temps que toutes les autres.

## LXI.

Tous les autres changemens de classe qui se feront dans le courant de la journée, seront faits dans le même ordre ci-dessus prescrit.

#### LXIL

Pour perdre moins de temps, lorsque les classes doivent être relevées, il sera mis au coin de la cour au bois, une cloche suffisamment grosse pour pouvoir être entendue de toutes les classes. Deux coups de cloche serviront pour relever les classes qui ne se relèvent pas en même-temps que toutes les autres; telle est, par exemple, la classe de danse. Quand toutes les classes devront être relevées, on sonnera quatre coups de cloche.

#### LXIII.

Le domestique des classes sera chargé de sonner, & il ne le sera jamais que sur l'ordre de l'Inspecteur de service.

## LXIV.

Dans la salle d'Etude, aucun Elève, sans exception ni des Capitaines, ni des autres Grades, ne pourra sortir de sa place, ni en occuper une autre que

137

la sienne sans permission, sous peine, pour les Grades, d'être notés au Conseil qui en prononcera la punition; & pour les Fusiliers, d'être mis au pain & à l'abondance pendant deux jours par l'Inspecteur, qui n'aura besoin, pour cela, que de la présente disposition du Réglement.

## LXV.

Tous les Elèves qui resteront dans la falle d'Etude, doivent s'y occuper continuellement, ou à repasser la leçon qu'ils viennent de recevoir, ou à se préparer à l'une de celles qui doivent suivre, ou à remplir la tâche qui leur aura été donnée par les Professeurs, les Adjoints, ou les Maîtres; mais ils ne doivent jamais y être désœuvrés. Tous ceux qui seront trouvés dans ce cas-la, ou qui dormiront, seront sur le champ mis aux arrêts à genoux, & les Inspecheurs en tiendront une note qu'ils auront soin de se communiquer, parce qu'en cas de récidives fréquentes, les paresseux seront mis au pain & à l'abondance pendant deux jours; & si cela ne les corrige pas, il en sera rendu compte au Conseil, qui punira plus sévèrement.

#### LXVI.

Aucun Elève ne pourra sortir de sa place, sous prétexte de demander à travailler avec un de ses camarades. Cette permission ne pourra jamais être

138

demandée qu'au Directeur des Etudes, qui la donnera quand il le jugera à propos, mais toujours par écrit, & en la limitant pour le temps & pour les heures qu'ils trouvera convenables.

## LXVII.

La leçon d'écriture ne se donnant plus dans la grande salle, les Maîtres à écrire ne s'y trouveront plus, ainsi les Elèves se pourvoiront, pendant la leçon d'écritures, des plumes qui leur seront nécessaires, & par conséquent, il ne sera plus question de sortir de sa place, sous prétexte de demander à les saire tailler.

#### LXVIII.

Quoiqu'il y ait tous les jours leçons d'écriture, les Elèves n'en seront pas moins obligés de remplir, pendant qu'ils seront à la salle d'Etude, la tâche qui leur aura été imposée par les Maîtres à écrire. Cette tâche sera toujours indiquée à la tête du cahier par le Maître à écrire, qui marquera de sa main au haut de la page le quantième du mois.

#### LXIX.

Quand cette tâche ne sera pas remplie, le Maître à écrire en remettra une note à l'Inspecteur, qui punira l'Elève en faute, en le mettant au pain & à l'abondance, jusqu'à ce que le Maître à écrire ait rendu compte à l'Inspecteur que la tâche a été remplie.

#### LXX.

Les Elèves ne laisseront jamais sur leurs bureaux, ni chapeau, ni bonnet, ni livres empilés qui ne servent qu'à les cacher: il ne leur est permis d'y avoir que les livres & les papiers dont ils se servent actuellement. La planche qui ferme leur bureau, sera aussi toujours baissée; il ne leur sera libre de l'ouvrir que doucement & sans bruit, & seulement pour y prendre ce qui leur sera nécessaire: ils auront soin sur-tout de la fermer fans la laisser tomber, ce qui occasionne toujours un bruit propre à distraire les autres.

#### LXXI.

Les bureaux des Elèves seront souvent visités par les Inspecteurs, qui en enlèveront tous les jouets de carton & de papier dont on s'amuse, & qui ne servent qu'à faire perdre le temps. Cette visite se fera toutes les sois que les Inspecteurs le jugeront à propos, & s'ils rencontrent souvent pareilles choses, ils en rendront compte au Directeur des Etudes.

#### LXXII.

Il n'est permis à aucun Elève d'avoir entre ses mains, dans ses poches, dans

fon bureau, dans sa chambre ni ailleurs d'autres livres que ceux qui leur auront été donnés par l'ordre du Directeur des Etudes. Il ne donnera jamais cet ordre que par écrit : tout autre livre qui sera trouvé entre les mains des Elèves, ou dans leur bureau, &c, sera sur le champ confiqué par les Inspecteurs, & remis au Directeur des Etudes, qui en rendra compte au Conseil: & l'Elève sera mis en prison, s'il ne déclare pas de qui il tient le livre, & y restera jusqu'à ce qu'il l'ait déclaré. On excepte toutefois de cette règle, les livres qui pourront avoir été prêtés aux Elèves par les Directeurs spirituels; ce qui ne dispensera pourtant pas les Elèves de dire de qui ils les tiennent.

#### LXXIII.

En conséquence de l'article ci-desfus, tous les Elèves qui auront actuellement quelque livre que ce soit, qui leur aura été prêté, seront tenus de les remettre dans deux jours à ceux à qui ils peuvent appartenir, sauf à eux à demander au Directeur des Etudes la permission de les emprunter de nouveau.

### LXXIV.

Lorsqu'un Elève se plaindra de quelque maladie ou incommodité, il s'adressera à l'Inspecteur des Etudes, qui sera avertir le Chirurgien de gardo: 141

celui-ci jugera si l'Elève est dans le cas d'être envoyé à l'Insirmerie, & dans ce cas, l'Inspecteur en prendra une note qu'il sera passer sur le champ au Sous-Controlleur de l'Hôtel.

#### LXXV.

Il ne sera donné aucune sortie aux Elèves par les Inspecteurs pendant le temps des classes & de la salle d'Etude. Si quelque Elève annonce qu'il est incommodé, de manière à ne pouvoir s'empêcher de sortie, on le lui permettra dans la forme qui sera prescrite au chapitre des sorties; mais il ne mangera que la soupe ce jour-là.

## LXXVI.

Ce qui a été dit ci-dessus des sorties, ne doit pas s'entendre des absences qui pourront être permises pendant les temps de classe & de salle d'Etude; mais qui pourront aussi être refusées, si l'on s'apperçoit qu'elles ne sont qu'un prétexte pour la distraction.

#### LXXVII.

Lorsque les Elèves seront arrivés dans les classes, ils y prendront leur place en silence & sans aucun bruit.

### LXXVIII.

Le Chef de la classe sera toujours indiqué par le Professeur, lorsqu'il n'y aura point de Grade dans la classe; s'il y a un Grade, ce sera lui qui sera le Ches de la classe: s'il y en a plusieurs, ce sera le Grade supérieur: s'il y a plusieurs Grades supérieurs égaux, le Grade de la première Compagnie sera préséré au Grade de la seconde, & ainsi de suite. Le Sergent-Major sera toujours le Ches des classes où il se trouvera.

### LXXIX.

Dans les classes où il n'y aura point de Grade, le Chef de la classe nommé par le Professeur ou son Adjoint, sera amovible à la volonté du Professeur ou de l'Adjoint, qui, dans ce cas-là, en remettra une note à l'Inspecteur.

#### LXXX.

Mais si un Grade quelconque se comportoit assez mal dans sa classe pour mériter de n'en être plus le Chef, le Professeur ou l'Adjoint en rendra compte au Directeur des Etudes.

#### LXXXE

Le Chef de chaque classe occupera toujours dans sa classe, la place la plus voisine de la porte, pour être plus à portée de se lever au son de la cloche, & de s'adosser à la fenêtre quand il s'agira de relever les classes.

## LXXXII.

Les Elèves auront attention d'obferver dans les classes le plus grand silence, & de se tenir toujours avec décence dans la place qui leur aura été assignée, sans que sous aucun prétexte, il leur soit libre d'en changer.

### LXXXIII.

De l'instant que les Elèves seront dans les classes, ils seront entièrement sous la discipline des Professeurs, Adjoints ou Maîtres, auxquels ils doivent obéir sans jamais repliquer un mot.

#### LXXXIV.

Toute desobéissance d'Elève vis à-vis un Professeur, Adjoint ou Maître, sera toujours punie de la prison, sur la note qui en sera remise par le Professeur, Adjoint ou Maître, au Directeur des Etudes, qui en rendra compte au Conseil.

## LXXXV.

Il ne sera jamais accordé aux Elèves aucune sortie par les Professeurs, Adjoints ou Maîtres.

#### LXXXVI.

Tout Elève qui sera mis aux arrêts par un Prosesseur, Adjoint ou Maître,

T44

s'y tiendra en silence, sans faire aucun mouvement qui puisse détourner ses camarades.

# ÎXXXVII.

Si quelque Elève contrevient à ce qui est prescrit par l'article ci-dessus, le Prosesseur, Adjoint ou Maître, le renverra dans la salle d'Etude.

#### LXXXVIII.

Tout Elève qui sera renvoyé dans la salle d'Etude, sera tenu de s'annoncer à l'Inspecteur, & de lui remettre son nom par écrit.

#### LXXXIX:

Les arrêts debouts pourront être imposés par les Professeurs, Adjoints ou Maîtres, à tous les Elèves sans distinction de grade ni d'âge, & les Elèves seront obligés au silence, & obéiront sans replique; mais ceux des dernières classes d'épaulettes pourront être mis aux arrêts à genoux.

#### X C.

Il suit naturellement des articles cidessus, que tout Elève, sans dissinction, peut être renvoyé à la salle d'Etude par les Professeurs, Adjoints ou Maîtres.

## XCI.

Toutes les fois qu'un Elève, par l'ordre d'un Professeur, Adjoint ou Maitre, aura été envoyé dans la salle d'Etude, l'Inspecteur, par le fait même, & sans attendre le jugement du Confeil, imposera à cet Elève la punition du pain & de l'abondance, à genoux au bout & éloigné de la table jusqu'à nouvel ordre, & l'Inspecteur en fera une note qu'il remettra au Directeur des Etudes, lequel en rendra compte au Conseil, qui augmentera ou supprimera la punition relativement à la faute, à la conduite de l'Elève, & ainsi qu'il sera jugé convenable.

## XCII.

Tous les Grades, ainsi que ceux qui ont l'épaulette d'argent, ou celle ponceau & argent, sont exceptés de la règle prescrite par l'article ci-dessus, en ce qui concerne la punition du pain & de l'abondance. L'Inspecteur se contentera d'en prendre une note qu'il remettra au Directeur des Etudes, qui en rendra compte au Conseil.

#### XCIII.

En cas de désobéissance formelle, de mutinerie, de réponse indécente, d'obstination ou d'autres fautes semblables

146

& graves commises pendant les Classes, les Professeurs, Adjoints ou Mastres feront avertir le Directeur des Etudes, qui, suivant l'exigence des cas, enverra l'Elève en prison sur le champ, & en fera son rapport au Conseil. La présente disposition regarde tous les Elèves sans exception.

## XCIV.

Lorsque quelque Elève sera renvoyé à la salle d'Etude, & qu'il sera dans le cas d'être mis au pain & à l'abondance, l'Inspecteur en sera une note qu'il sera passer sur le champ au Sous-Controlleur.

## XCV.

Si quelque Elève, renvoyé à la falle d'Etude par un Professeur, Adjoint ou Maître, refusoit de s'y rendre, & que le Directeur des Etudes sût absent, le Professeur, Adjoint ou Maître sera avertir l'Inspecteur par le Chef de la Classe, & jamais par aucun autre: l'Inspecteur pourra alors envoyer l'Elève aux arrêts en prison, & en sera son rapport par écrit au Directeur des Etudes, qui en rendra compte au Conseil.

## XCVI.

Le partage des Classes formé & arrêté par le Directeur Général des Etudes, & communiqué & arrêté au Con-

seil, sera universellement suivi par les Inspecteurs, les Professeurs, les Adjoints, les Maîtres & les Elèves. En conséquence, pour quelque raison ou prétexte que ce puisse être, les cas-de maladie exceptés, aucun des Elèves ne pourra, aux jours & heures destinés pour une Classe ou exercice, être dispensé de s'y rendre, ou aller dans une autre Classe, ou à un autre exercice, à moins qu'il n'y soit appellé par le Directeur Général des Etudes : il est donc enjoint aux Inspecteurs de donner leurs soins à ce que le présent article soit exactement exécuté : il leur est défendu de jamais donner de permission contraire, comme il est défendu aux Elèves de la demander jamais.

## XCVII.

Si quelque Elève manquoit, en aucune manière que ce fût, au respect, à la politesse & aux égards qu'ils doivent aux Inspecteurs des Etudes, aux Professeurs, aux Adjoints ou aux Maîtres, sur le compte qui en sera rendu au Conseil, ils seront punis sévèrement suivant la nature de leur faute.

#### XCVIII.

Si un Elève se néglige dans ses Classes, s'il fait peu d'attention aux leçons, s'il ne repasse pas celles qu'on lui a données, s'il ne prépare pas celles qu'il

Gij

148

doit recevoir, s'il ne remplit pas la tâche qui lui aura été imposée, le Professeur, l'Adjoint ou le Maître en rendra compte au Directeur Général des Etudes.

## XCIX.

Il lui sera pareillement rendu compte de ceux qui seront dans l'habitude de faire quelque bruit que ce soit, propre à troubler la Classe, quoique d'ailleurs ils sissent des progrès dans leurs études.

## C.

Lorsque les Elèves liront, ou répondront aux interrogations qui leur seront faites dans les Classes, ils auront attention de le faire à voix intelligible, mais sans crier comme sont la plûpart.

## CI.

Dans les salles où il reste des tables, soit pour la Géographie, pour les Mathématiques ou pour le Dessein, les Elèves auront soin de se tenir avec décence, & de ne se jamais coucher ni s'asseoir sur la table, sous prétexte de voir de plus près une Carte ou un Plan. Si quelqu'un contrevient à cette règle, il est enjoint aux Prosesseurs, Adjoints & Maîtres, de les mettre aux arrêts sur le champ.

## CII.

## Diner & Souper.

L'heure des repas étant arrivée, les Elèves seront remis au rang par Compagnies, & partiront successivement dans l'ordre des Compagnies, en obfervant toujours le plus grand silence & l'ordre le plus exact dans leurs distances, pour se rendre dans les salles à manger.

CIII.

En arrivant, chacun îra à la place qui lui est destinée, & s'y tiendra debout en attendant le commandement de l'Inspecteur, pour dire le Benedicite, que prononcera distinctement un des Elèves qui aura répondu la Messe le matin.

## CIV.

Comme il n'y a que deux Elèves qui répondent la Messe, & que par la suite il y aura trois salles à manger, lorsque dans une des salles, il ne se trouvera point d'Elève qui ait servi la Messe, le Capitaine de la Compagnie qui se trouvera dans cette salle, nommera le premier N° de la Compagnie pour dire le Benedicite, & chacun ensuite y passera à son tour par ordre du N° de la Compagnie. Ceux qui prononceront se Benedicite & les Graces, seront tou-Giij

jours placés à la tête des tables, & faifant face aux tables des Inspecteurs, desquels ils attendront le commandement pour commencer.

## CV.

Après le Benedicite, l'Inspecteur sera le commandement pour que chacun prenne sa place.

## CVI.

Les Grades, pendant les repas, auront soin de maintenir l'ordre, & d'empêcher que la conversation ne soit trop bruyante.

CVII.

Pendant les repas, aucun Elève, sans exception des Grades quelconques, ne pourra sortir de sa place sous quelque prétexte que ce puisse être. Si les Grades ont quelque plainte à porter contre quelques-uns des Elèves, ils ne le seront qu'après le repas, lorsqu'ils seront au rang, avant de prendre la récréation.

## CVIII.

Lorsque le diner sera fini, les Elèves seront avertis par les Inspecteurs qu'on va les desservir : lorsqu'on prononcera le mot « Desservez » chacun pliera sa serviette.

## CIX.

Il est expressement désendu aux Elèves de jetter de l'abondance par terre, ni d'en laisser dans les gobelets quand on va desservir. Les Grades auront soin de tenir la main à l'exécution du présent article.

# CX.

Il leur est aussi désendu, sous peine d'être punis, de resuser le pain qu'on leur présente, d'en demander ou d'en prendre d'autre qu'ils n'ayent mangé tout celui qu'ils ont, d'en jetter, ou d'en laisser tomber par terre, d'en prendre plus qu'ils n'en peuvent manger, ou d'en mettre dans leurs poches.

# CXI.

Lorsqu'à un ordinaire il manquera un ou plusieurs Elèves, soit par cause de maladie, soit parce que quelqu'un sera en prison ou au pain & à l'abondance, il sera toujours fait un rémplacement, pour que l'ordinaire soit toujours aussi complet qu'il sera possible. Si quelqu'un s'opposoit à ce remplacement, sous prétexte que l'Elève ne seroit pas de sa Compagnie, il seroit puni très-sévèrement. Il en seroit de même de ceux qui resusere d'aller remplacer.

## CXII.

Ces remplacemens devant toujours se faire par l'ordre des Capitaines, ou des Lieutenans des Compagnies en l'absence des Capitaines, il leur est permis de ne prendre leur place que quand les remplacemens seront faits.

# CXIII.

Lorsque les Elèves auront plié leurs serviettes, ils les mettront sur le champ avec leurs couverts & leurs couteaux dans leurs tiroirs.

# CXIV.

Lorsque les domestiques en desservant veulent ôter la nappe, il est défendu aux Elèves de la tirer, ni de la retenir pour empêcher qu'on ne l'en-lève. Les Grades y auront l'œil, pour en faire leur rapport à l'Inspecteur, s'ils remarquent que quelqu'un commettent cette faute.

# CXV.

Lorsqu'on ôte la nappe à souper, les Elèves auront soin de lever les chandeliers; parce que sans cela le service ne peut se faire, les chandeliers tombent & salissent ou brûlent le linge de table.

# CXVI.

Lorsque les tables seront desservies, les Inspecteurs seront faire silence, & feront ensuite le commandement pour dire les Graces, ce qui se passera comme au Benedicite.

## CXVII

Immédiatement après, les Capitaines appelleront les Compagnies au rang, pour se rendre à la récréation.

# CXVIII.

Il ne sera accordé aucune sortie pendant les repas, ainsi qu'il sera dit cidessous à l'article des sorties.

# CXIX.

## Des Récréations.

Les récréations pendant le jour, se prendront toujours dans la cour des classes, à moins que le mauvais temps n'oblige de conduire les Elèves au manège, ou de les laisser dans les salles à manger, ce qui sera toujours à la prudence des Inspecteurs.

### CXX.

On ne prendra jamais la récréation fur le gazon que dans les temps de

grandes chaleurs, & on ne le fera jamais qu'après en avoir pris l'ordre du Lieutenant de Roi Commandant.

## CXXI.

Les Elèves arriveront à la récréation par ordre de Compagnies; ils se mettront d'abord au rang, & ne le rompront qu'après en avoir reçu le commandement de l'Inspecteur.

# CXXII.

C'est dans le moment que les Elèves seront au rang, que les Grades rendront compte aux Inspecteurs des fautes qui auront pu être commises pendant le diner. Si elles sont de nature à devoir être rapportées au Conseil, l'Inspecteur en demandera au Grade une note par écrit. Cette note sera faite par le Grade dans la salle d'Etude: si c'est une saute legère, elle sera punie sur le champ par une réprimande, ou par les arrêts debout ou à genoux, suivant la nature de la faute.

# CXXIII.

Depuis le 15 Avril jusqu'au 15 Octobre, la récréation du soir sera prise dans la cour, quand il sera beau. Le reste du temps, elle sera prise dans les salles à manger, & jamais dans les corridors.

## CXXIV.

On ne quittera les habits dans les cours de la récréation qu'après l'ordre de l'Inspecteur, & jamais autrement. A la fin de la récréation, c'est-à-dire, quand l'avant-quart sonnera, les Grades feront reprendre aux Elèves les habits qu'ils auront quittés, le plus promptement qu'il sera possible.

# CXXV.

Les Elèves auront attention de se contenir assez pendant la récréation, pour ne rien faire qui puisse exciter entr'eux aucun débat ni altercation, qui seroit toujours punie très-sévèrement.

# CXXVI.

Il leur est expressément désendu, sous prétexte de jouer ou de s'amuser, de se tirer & de se jetter par terre, ni de rien saire qui puisse détruire leur habillement, sous peine d'être noté au Conseil, qui les mettra en habit de bure.

# CXXVII.

Il leur est également défendu de se servir jamais de termes grossiers, qui ne sont pas faits pour se trouver dans la bouche de gens bien nés, & qui sont toujours les expressions de la canaille:

G vj

ils ne doivent point se donner de sobriquets, qui souvent occasionnent des querelles, & auxquels on ne doit point s'accoutumer. Tout ce qui sera mouvement de colère, sera de même puni très-sévèrement.

# CXXVIII.

Les Grades étant surement ceux qui font les plus sages & les plus modérés, ils doivent prendre garde à tout ce qui se fait pendant la récréation, & empêcher qu'il ne s'y passe rien contre l'ordre, la discipline & la décence. S'ils s'apperçoivent de quelque chose qui y soit contraire, ils en avertiront sur le champ l'Inspecteur.

## CXXIX.

Il fera ordonné que toutes les portes des salles d'Etude & de Classes soient exactement fermées pendant la récréation; mais, si par la négligence de quelque domestique il s'en trouvoit d'ouvertes, il est désendu à quelque Elève que ce soit d'y entrer pendant la récréation, ni dans aucun autre temps que celui des Etudes, sous peine d'être sur le champ envoyé en prison par l'Inspeteur, qui en rendra compte par une note au Conseil.

# CXXX.

Le temps de la récréation étant definé à donner à l'esprit quelque distraction qui le repose en le dissipant, il n'est permis à aucun Elève de s'en absenter, sous prétexte de travailler. Comme on peut employer neuf heures par jour au travail, ce tems est suffifant.

## CXXXI.

Il est désendu à tous les Elèves d'aller à la salle d'Armes, pendant la récréation, excepté à ceux qui seront nommés par le Directeur des Etudes, à qui seul on pourra en demander la permission, & s'il juge à propos de la donner ce sera toujours par écrit.

# CXXXIL

Aucun Elève, sous prétexte de jouer à se cacher, ne pourra, pendant la récréation, entrer dans les latrines, à moins qu'il-n'ait une marque de sortie, sous peine d'être puni très-sévèrement.

# CXXXIII.

Lorsqu'après le diner il se fait une inspection des habits, pour examiner en présence du Tailleur s'il n'y manque rien, cette inspection se fera toujours dans la cour, ou autre endroit où se tiendra la récréation & non ailleurs; ainsi il est désendu à tous les Elèves d'aller, sous prétexte de cette inspection, ni dans la falle d'Etude, ni dans les corridors, ni dans les chambres,

fous peine d'être punis très sévèrement, sur le compte que l'Inspecteur en rendra au Conseil.

## CXXXIV.

Sous tel prétexte que ce soit, aucun Elève ne pourra s'absenter de l'endroit où se tient la récréation, à moins qu'il n'ait une marque de sortie: s'ils reçoivent la visite de quelqu'un de leurs parens, ils ne pourront jamais les reconduire que jusqu'à la porte de l'endroit où se prendra actuellement la récréation, sous peine d'être sur le champ envoyé en prison par l'Inspecteur, qui en rendra compte au Conseil.

# CXXXV.

On ne quittera jamais les habits pendant la récréation du soir, dans tel endroit qu'elle se prenne: on entend par récréation du soir, celle seulement qui se donne après souper.

# CXXXVI.

Il est désendu à quelque Elève que ce foit de jouer aux cartes, ou à d'autres jeux que ceux qui sont permis dans l'Hôtel, sous peine de prison. Si quelqu'un y contrevenoit, l'Inspecteur en rendroit compte au Conseil par une note.

### CXXXVII.

Pendant la récréation du soir, lorsqu'elle se prend dans les salles à man-

ger, il est désendu aux Elèves de sortir de leurs places, sous tel prétexte que ce soit, à moins que ce ne soit pour demander une sortie à l'Inspecteur. Excepté ce cas-là, chacun doit rester à sa place: il est encore désendu à plus sorte raison de passer dans une autre salle.

# CXXXVIII.

Lorsque la récréation finira, c'est-àdire, quand l'avant-quart sonnera, les Grades appelleront les Elèves au rang, pour se rendre à leur destination: c'est dans ce moment que les Grades rendront compte aux Inspecteurs des fautes que les Elèves auront pu faire pendant la récréation.

# CXXXIX.

Les Elèves s'en iront par Compagnies dans l'ordre accoutumé, en observant le silence qui est prescrit toutes les sois qu'ils marchent en ordre.

# CXL.

# Des Soriies & Absences.

Lorsque les Elèves auront besoin de sortir, ils s'adresseront aux Inspecteurs, qui, en recevant d'eux leur nom par écrit sur une carte, leur donnera une marque qui prouvera qu'il leur a permis de sortir.

# CXLI.

Si un Elève se présentoit aux latrines sans cette marque, l'entrée lui en seroit resusée par le Garde des latrines, qui en rendroit compte à l'Inspecteur, & l'Elève seroit sur le champ envoyé en prison par l'Inspecteur, qui en seroit son rapport au Conseil par une note. Cette règle est faite pour tous les Elèves sans aucune exception.

## CXLIL

Lorsqu'un Elève reviendra des latrines, il rapportera sa marque à l'Inspecteur qui la lui aura donnée, & non à
un autre, & l'Inspecteur alors lui remettra la carte sur laquelle le nom avoit
été écrit, après y avoir fait une marque
qui puisse faire reconnoître le nombre
de forties qu'un Elève aura eues dans
un jour. Les cartes destinées à cet usage sont disposées pour cet esset.

## CXLIII.

Les Inspecteurs ne donneront de sorties aux Elèves que dans quatre époques de la journée, sçavoir, au déjeuner, à la récréation d'après diner, au gouter, & à la récréatiou d'après souper. Excepté ces quatre époques, ils n'en accorderont jamais; & si on leur en demande pour cause d'incommodité,

s'ils jugent que cela soit réel, ils l'accorderont, mais l'Elève sera mis à la soupe au diner suivant. On s'en rapporte sur cela à la prudence des Inspecteurs, qui excepteront de cette règle ceux qui sortent depuis peu de l'Insirmerie.

## CXLIV.

Si quelque Elève néglige de retirer la carte sur laquelle son nom sera écrit, & qu'il garde sa marque de sortie, l'Inspecteur en rendra compte par une note au Conseil.

# CXLV.

Les Elèves auront attention de resterle moins de temps qu'il leur sera possible dans leurs sorties. Si l'on s'apperçoit qu'ils y restent trop long-temps, ou qu'ils s'amusent en chemin, les Inspecteurs sont autorisés, par la présente disposition du Réglement, à les mettre au pain & à l'abondance, sans qu'ils soient tenus d'en rendre compte auparavant.

# CXLVI.

Si quelque Elève se conduit mal dans les latrines, s'il y reste pour y jouer our y converser avec ses camarades, s'il s'y rend sans nécessité, s'il y tient quelque mauvais propos, &c. le Garde latrines en rendra compte à l'Inspecteur, qui commencera par mettre l'Elève au pain & à l'abondance, & en rendra compte

par une note au Conseil. Si l'Elève est de la première ou de la seçonde Classe d'Epaulettes, il en sera simplement rendu compte par écrit au Conseil, mais la punition du pain & de l'abondance ne précédera point.

# CXLVII.

Les absences pourront s'accorder en tout temps, mais elles doivent être courtes; & si l'on s'apperçoit que quelque Elève s'amuse à jouer, à jaser, & y reste trop long-temps, il sera mis aux arrêts en rentrant.

# CXLVIII.

Quoique par l'article ci-dessus il soit dit que les absences pourront s'accorder en sout temps, il est pourtant de la prudence des Inspecteurs de les resuser, s'ils s'apperçoivent qu'elles soient trop fréquentes.

# CXLIX.

Correspondance des Elèves.

Les Elèves n'employeront jamais pour écrire leurs lettres, que les jours de Dimanches & de Fêtes, qui sont suffissans pour cela; en conséquence, tout Elève qui sera trouvé écrivant une lettre un autre jour, sera mis aux arrêts sur le champ par l'Inspecteur.

## CL.

Comme il ne doit fortir aucune lettre de l'Ecole Royale Militaire qui n'ait été vue auparavant, il est expressément ordonné aux Elèves de remettre au Directeur Général des Etudes, toutes celles qu'ils écriront, pour en faire l'ufage prescrit par le Conseil.

# CLI.

Si un Elève quelconque cherche à faire tenir une lettre par toute autre voie que celle-là, le Conseil le fera mettre en prison pendant quinze jours, & le domessique qui s'en sera chargé sera chassé après avoir été puni sévèrement.

## CLII.

Aucune lettre d'Elève ne partira qu'elle n'ait été vue & corrigée par l'une des personnes qui seront préposées à cet esset, jusqu'à ce que le Directeur des Etudes juge qu'un Elève connoît assez la forme qu'on doit donner à une lettre pour se passer de cette correction. S'il s'agit de quelque affaire de famille, dont un Elève ne veuille pas qu'un Préposé ait connoissance, il s'adressera au Directeur des Etudes, qui corrigera lui-même la lettre; mais comme c'est une chose de la plus grande importance pour un homme du monde que de sça-

164

voir écrire poliment & convenablement, on n'en laissera partir aucune qui ne soit écrite au moins passablement, quant au fond & au style, & toujours exactement, quant à la forme.

# CLIII.

En conséquence de l'article ci-dessus, il sera établi par le Directeur des Etudes, des jours & des heures auxquels non-seulement on examinera les lettres écrites, mais pendant lesquels on enseignera aux Elèves la forme qui doit y être observée, & on leur donnera les préceptes généraux qui peuvent les faire parvenir à bien écrire.

## CLIV.

La correspondance des Elèves se multipliant tous les jours, il leur est expressément ordonné de mander à tous ceux qui sont dans l'usage de leur écrire, d'adresser leurs lettres à M. Paris Duverney. A compter de quinze jours après la publication du présent Réglement, toute lettre qui arrivera directement à un Elève quelconque, sera jettée au seu sans lui être rendue.

# CLV.

Quand un Elève répondra à une lettre, en montrant sa réponse à l'un de ceux qui seront préposés pour la voir &

la corriger, il sera tenu de lui montrer aussi la lettre, pour qu'il puisse juger si la réponse est convenable, & si elle remplit bien tous les objets qui y sont renfermés. Aucun Elève ne pourra être dispensé de cette règle que par le Directeur des Etudes, qui alors en donnera la permission par écrit.

# CLVI.

# Des Récompenses.

Dans tous les articles ci-dessus, il n'a encore été question que des punitions qui seroient infligées à ceux qui pourroient y contrevenir; il est juste à présent de parler des récompenses que le Conseil se propose d'accorder à ceux qui joindront une conduite régulière à une application assidue à leurs études, & qui se distingueront sur-tout par une subordination entière à tous leurs Su-

périeurs.

Tous ceux qui sont bien nés & qui pensent bien, ne devant jamais chercher de récompense que dans la satisfaction de bien faire, & dans l'honneur qui en résulte nécessairement, le Confeil, pour accoutumer de plus en plus les Elèves à une opinion qui doit faire la base des sentimens de tout Militaire, a résolu de n'accorder jamais pour récompense, que des grades & des distinctions, qui, relativement à l'âge & aux devoirs des Elèves, sont, proportion gardée, aussi honorables pour eux que celles auxquelles ils peuvent prétendre. C'est en conséquence qu'il a ordonné & arrêté ce qui suit.

# CLVII.

Le grade de Sergent Major étant le premier de tous, sera toujours donné à celui des Elèves qui le méritera le mieux par sa conduite, & qui aura le plus de connoissance des détails du service de l'Hôtel, auguel il doit continuellement avoir l'œil, & des fonctions militaires dans lesquelles il tient toujours le premier rang parmi les Elèves. Quoiqu'il seroit à desirer qu'il fût aussi le plus avancé dans ses études, & qu'à mérite égal d'ailleurs, on préférât toujours celui qui rassembleroit le plus de connoissances: l'exactitude à maintenir la subordination, l'attention à examiner tout ce qui se passe, la fidélité à en rendre compte, la netteté & la précision dans le commandement, la fermeté jointe à la politesse pour se faire obéir, l'égalité dans l'humeur, le soin d'être le premier à montrer l'exemple, & à n'en donner jamais que de bons, la régularité dans la conduite, la décence dans les propos, & la subordination, snr-tout vis-à-vis des Supérieurs, seront toujours les qualités qui détermineront le Conseil sur le choix d'un Sergent-Major, & s'il n'en apperçoit pas

au moins des semences bien développées dans un Elève, ce grade demeurera vacant jusqu'à ce qu'on juge que quelqu'un s'en soit rendu digne. Comme c'est vraiment un poste de consiance, il ne peut être donné qu'à un mérite déja acquis.

CLVIII.

D'après ce qui vient d'être dit cidessus, lorsqu'il s'agira du choix d'un Sergent-Major, tout le monde sera écouté, & ce sera d'après l'avis de l'Etat-Major, des Inspecteurs, des Professeurs, Adjoints & Maîtres, que le Conseil se déterminera à donner ou refuser ce grade.

# CLIX.

Le premier grade, après celui de Sergent-Major, est celui de Capitaine, celui de Lieutenant le suit, &c. Tous ces grades n'étant jamais donné qu'au mérite, les Elèves doivent toujours chercher à y parvenir, & être flâtés quand ils les ont obtenus; mais ce ne doit pas être pour eux un titre qui puisse leur faire négliger leurs devoirs, qui augmentent à mesure qu'ils avancent en grade & en âge. Ils ne doivent donc pas oublier un instant que le Conseil, qui a eu l'attention de les récompenser en leur donnant des grades, a le pouvoir aussi de les punir en les en privant, & même en les mettant à la

queue de la Compagnie, si leur faute étoit très-grave. Puisque c'est un honneur d'être parvenu à un grade, il est aisé de juger combien il seroit fâcheux d'en être déchu, & combien cela influeroit sur l'opinion, non-seulement des Familles & des Supérieurs, mais encore du Ministre, qui est exactement informé de tout, & qui conserve les notes qui lui sont données sur chaque Elève, lorsqu'il est question de les faire entrer au service. C'est une chose à laquelle les Elèves doivent saire la plus grande attention.

# CLX.

Mais, comme le nombre des grades est fixé, & que tout le monde, par conséquent, ne peut y parvenir que successivement, pour distinguer ceux qui en approchent le plus par leur mérite, le Conseil a jugé à propos de leur donner une épaulette d'argent sur l'épaule droite. Cette marque de distinction est principalement destinée à ceux qui, par leur attachement à leurs devoirs, & leur application à leurs études & exercices, & plus encore par la régularité de leur conduite, se montreront dignes de parvenir par la suite aux différens grades. C'est en conséquence que le Conseil a déterminé & arrêté de ne jamais choisir les Grades que parmi les épaulettes d'argent.

CLXI.

#### CLXI.

Les épaulettes ponceau & argent, font destinées à la Classe qui suit, c'est-à-dire, à ceux qui auront une conduite & une application telle qu'on aura lieu de les voir arriver un jour à la distinction de l'épaulette d'argent. On a vu ci-dessus que ces deux Classes sont distinguées par le privilège de ne pouvoir être mis aux arrêts à genoux par les Professeurs, Adjoints & Maîtres, qui pourront cependant les mettre aux arrêts debout, les noter, s'ils tombent dans quelque faute grave, & même les renvoyer de la Classe, s'ils la troublent, ce qu'on ne présume pourtant pas.

### CLXII.

L'épaulette rouge est pour ceux qu'on peut appeller médiocres, & qui ne doivent rien négliger pour parvenir à une distinction qui annonce ce qu'est un Elève à ceux mêmes qui ne le connoissent pas.

CLXIII.

L'épaulette de bure est le partage humiliant des paresseux & des mauvais sujets. Tous ceux qui pensent un peu, n'y resteront pas long-temps, s'ils sont la moindre résléxion sur une marque qui les sépare même d'un état médiocre,

### CLXIV.

Comme il doit arriver de nouveaux Elèves à l'Ecole Royale Militaire, & qu'il est nécessaire de les connoître avant de leur assigner une Classe d'Epaulette, il ne leur en sera donné aucune jusqu'à ce qu'on puisse juger de leur conduite & de leur application.

## LCXV.

Tous les deux mois, il sera procédé à un examen pour le changement d'E-paulettes, soit pour faire monter ceux qui l'auront mérité, soit pour faire descendre à un rang plus bas ceux qui se seront mal comportés.

### CLXVI.

Outre les récompenses ci-dessus indiquées, le Conseil s'est réservé de pouvoir accorder des momens de promenades à ceux qui l'auront mérité par le bon emploi qu'ils auront fait de leur temps.

CLXVII.

Le Conseil se propose de même de distinguer ceux qui auront bien réussi dans quelque partie, en leur accordant, en sortant, les instrumens de Mathénatiques dont on sera sûr qu'ils seront bon usage, ou autres choses semblables, qui seront toujours un témoignage hou

norable de seur application & de leur seavoir.

CLX VIII.

## De l'Habillement.

On ne parlera point ici de certaines parties qui concernent l'habillement, puisque, par l'Ordonnance militaire, on a fixé des inspections qui se feront tous les matins au lever par les Grades, & ensuite par les Officiers de l'Etat-Major.

CLXIX.

Mais comme il est non-seulement possible, mais même très-ordinaire qu'un habillement auquel il ne manque rien le matin, soit deux heures après dans un état fort répréhensible, les Elèves doivent y avoir la plus grande attention: toute faute à cet égard sera punie, si l'on s'apperçoit qu'elle devienne une habitude qui manque également à la décence & à la politesse; & comme cette saute est celle du moment, les Inspecteurs des Etudes, les Professeurs, les Adjoints & les Maîtres les puniront sur le champ par les arrêts, & en seront note en cas de récidive.

### CLXX.

Pour y remédier plus facilement, il est expressément ordonné à tous les Grades d'examiner souvent la Division qui leur est consiée, dans les dissérent

H ij

192

temps de la journée où ils le peuvent commodément & promptement, tels, par exemple, que tous les momens où l'on appelle au rang: s'ils s'apperçoivent alors de quelque chose qui manque à l'habillement, ils doivent le faire remettre en ordre sur le champ par l'E-lève, & si cela se répète souvent par le même, le Grade ne manquera pas d'en avertir l'Inspecteur des Etudes, qui en fera note.

#### CLXXI.

Au moyen de ce que les Grades sont autorisés à ordonner aux Elèves tout ce qui conviendra sur cet article, si l'on s'apperçoit qu'un Elève est mal habillé & peu décemment, on s'en prendra au Grade qui auroit dû y faire attention; & si cette négligence étoit continuée, sur le rapport qui en seroit fait, ce Grade seroit remplacé par quelqu'un de plus exact, le Conseil se proposant de n'y maintenir que ceux qui porteront seur attention sur tous les objets qui leur sont consés.

### CLXXII.

Les Elèves qui gâteront ou déchireront leurs habits, seront habillés de bure jusqu'à ce qu'il plaise au Conseil d'en ordonner autrement. Cette punition sera prononcée par le Conseil sur le rapport qui en sera fait dans la forme ordinaire.

### CLXXIII.

Les bonnets ou chapeaux gâtés, égarés ou perdus seront remplacés par des bonnets de bure, jusqu'à nouvel ordre,

### CLXXIV.

Tous les Elèves ayant deux chapeaux, un neuf, & un ancien; le premier reflera toujours dans leurs chambres respectives, pour ne leur servir que les Fêtes & Dimanches. Les autres leurs serviront pour le manége, la danse & les armes.

### CLXXV

Il est désendu, sous peine de la prison la plus sévère, de changer son chapeau, & si ce changement se faisoit à l'insçu de celui de qui on prendroit le chapeau, la punition seroit des plus rigoureuses.

## CLXXVI.

Tous les Grades doivent, à l'inspetion du matin, se faire représenter les chapeaux, & en examiner les numéros, pour voir s'il n'y en a point de changés; & en faire leur rapport, s'ilsen trouvent quelqu'un dans ce cas-là.

### CLXXVII.

La même défense de changer subsisse pour toutes les espèces de hardes & de meubles.

## CLXXVIII.

# Réglemens.

Chaque Elève sera tenu d'avoir une copie du présent Réglement.

### CLXXIX.

La lecture en sera faite tous les premiers Dimanches de chaque mois à une heure qui sera indiquée à cet effet.

### CLXXX.

Chaque Capitaine, ou son Lieutenant, en cas de maladie, sera chargé de faire cette lecture à sa Compagnie.

### CLXXXI.

Avant de la faire, il se fera représenter par chaque Elève, Grade, ou Fusilier, la copie qu'il doit en avoir.

Fait à Versailles, le 13 Décembre 1759. Signé, LE MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE.



# RÉGLEMENT DE MONSEIGNEUR L'ARCHEVEQUE,

Concernant les fonctions spirituelles dans l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

CHRISTOPHE DE BEAUMONT, par la miséricorde divine, & par la grace du saint Siège Apostolique, Archevêque de Paris, Duc de Saint-Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du Saint Esprit, Proviseur de Sorbonne, &c.

En quelque état que l'homme se trouve placé par la providence, ses principaux devoirs sont ceux de la Religion. Son objet capital est de les remplir, pendant tout le cours de sa vie, avec autant de zèle que de constance. Il doit donc de bonne heure étudier ses devoirs, les goûter, s'en faire une sainte habitude. Par-là le cœur recevra, dès l'ensance, d'heureuses impressions qui ne s'essaceront que difficilement, & qui écarteront les écueils où il est si ordinaire d'échouer dans un âge plus avancé.

Les intentions du Roi Bien-aimé; qui a conçu le projet le plus utile pour la jeune Noblesse de son Royaume, &

H iv

Je plus avantageux pour son Etat, ne seroient pas remplies, si les Elèves qui sont admis dans l'Ecole Royale Militaire, n'apprenoient qu'à devenir des sujets propres au service de Sa Majesté. Un Prince si religieux veut qu'ils apprennent, par-dessus tout, à servir Dieu. Pour entrer dans des vues si dignes d'un Roi Très-Chrétien, il est nécessaire que les Elèves de l'Ecole Royale Militaire soient exacts à pratiquer les exercices suivans.

# RÉGLEMENT

Pour les jours ordinaires de chaque semaine.

# ARTICLE PREMIER.

A Six heures du matin, chacun se rendra à la Chapelle, pour assister à la Prière qui sera faite par l'un des Directeurs du Spirituel, & à la Messe qu'il dira immédiatement après la Prière. Tous les Elèves y assisteront avec beaucoup de modessie & de recueillement. On se servira, pour la Prière du Matin & du Soir, & pour celles qui se feront pendant la Messe, du Livre intitulé, HEURES MILITAIRES. On lira, tous les jours à la Messe, l'Oraison, la Collecte, & la Postcommunion Pra Rege.

### II.

A l'heure du diner & du souper, ils se rendront au Résectoire, sans dissérer, pour être présens à la bénédiction de la Table; & ils ne se retireront qu'après les Graces.

### III.

A huit heures trois quarts, ils affifleront à la Prière, pendant laquelle on fera un examen de conscience, & on demandera pardon à Dieu des fautes qu'on aura commises dans le cours de la journée.

# IV.

Les jours de congé seulement, en été, depuis trois heures jusqu'à quatre, en hiver, depuis six jusqu'à sept, l'un des Directeurs fera un Catéchisme auquel assisteront les Elèves nouvellement entrés à l'Ecole, & ceux des autres qui seront le moins avancés. Ils y réciteront tous leurs Prières, & la leçondu Catéchisme du Diocèse, qui leur aura été marquée, & ils auront soin de l'apprendre auparavant. Le Directeur pourra en dispenser ceux qu'il jugera assez instruits pour suivre les Catéchismes des Fêtes & Dimanches, auxquels tous les Elèves assisteront, sans exception; & s'il trouvoit que quelquesuns de ces Elèves eussent besoin de plus

Hy

d'exercice, il les demandera encore un autre jour dans la semaine. Sur cela cependant on suivra la forme prescrite par les Réglemens du Conseil de l'Hôtel, & l'on prendra les momens où l'on sçaura que ces Elèves ne seront pas occupés à quelques-unes des Classes particulières.

V.

Afin de multiplier les instructions autant qu'il est possible, & de ne point interrompre les Catéchismes des jours de Dimanches & Fêtes, il y aura confession tous les Samedis, & les veilles des grandes Fêtes, depuis le gouter jusqu'au souper, pour tous ceux des Elèves, sans exception, dont Messieurs les Directeurs sourniront un état, de manière que chaque Elève s'acquitte de ce devoir une sois chaque mois.

## VI.

Messieurs les Directeurs auront soin de visiter le plus souvent qu'ils pourront les Elèves aux prisons, les consoleront, & leur parleront relativement à leur âge, aux circonstances, & à la nature de leurs sautes; ce qui se sera, le matin après onze heures, & l'aprèsmidi après six heures.

### VII.

Les Directeurs auront soin de visiter.
Assidument les Insirmeries, pour conso-

ler, exhorter les malades, & leur donner les leçons spirituelles dont ils auront besoin. Etant aussi chargés de tous les Particuliers de l'Etablissement, ainsi que des Elèves, ils auront soin de visiter, selon leur usage, tous les malades qui pourront se trouver dans l'Hôtel avoir besoin de leur ministère.

### VIII.

A l'égard des Elèves convalescens ; les Directeurs les visiteront aussi, leur parleront de choses utiles & édifiantes, veilleront à ce que les Sœurs de la Charité qui les gardent, ayent soin de leur faire faire exactement leurs prières le matin & le soir; & dans le cours de la journée, une lecture dans quelque livre de piété, que leur indiqueront les Directeurs; & les Dimanches & Fêtes, de leur faire lire l'Epitre & l'Evangile préciter les Vêpres en commun.

### I X ..

Outre la Messe des Elèves, il y auratous les jours deux Messes dans la Chapelle du Commun: la première à neusheures, & la seconde à onze. A l'égarddes autres dont les heures seront libres, on aura soin de les faire sonner, aumoins un quart d'heure avant qu'elles commencent, pour que les personnesqui auroient la dévotion de l'entendre, ayent le temps de s'y rendre.

# REGLEMENT

Pour les jours de Dimanches & Fêtes.

# ARTICLE PREMIER.

Jusqu'à nouvel ordre, la Messe pour les Elèves, les Dimanches & Fêtes, se dira à la même heure que dans le cours de la semaine. Les Dimanches, elle sera précédée de la bénédiction de l'eau, & suivie de la lecture de l'Epitre & de l'Evangile du jour en françois; après laquelle un des Directeurs fera une Instruction en forme de Prône, qui durera environ une heure, sur les principales vérités de la Foi, & sur les points les plus importans de la morale chrétienne. Cette Instruction se fera de même les grandes Fêtes de l'année, y compris la Fête de saint Louis.

### LL

Tous les Dimanches & toutes les Fêtes, à neuf heures & demie, on fera les Catéchismes, pour lesquels on se fervira du Catéchisme du Diocèse; & afin de pouvoir interroger un plus grand nombre d'Elèves, ces Catéchismes seront divisés en trois classes: la première, pour les plus grands; la seconde, pour les moyens; la troisième, pour les petits; & ils dureront chacun une heure

re & demie. Les Elèves auront soin d'étudier en particulier, & d'apprendre, par mémoire, la leçon du Catéchisme, & de rapporter par écrit, au Catéchisme suivant, l'explication qui en aura été faite. Pour exciter l'émulation, Messieurs les Directeurs distribueront deux sois l'année, à Pâques & à la Toussaint, des Livres de piété, par sorme de prix de sagesse & de science. Messieurs du Conseil sentiront aisément: l'importance & l'utilité de cette modique dépense.

III.

En été, on récitera les Vêpres & Complies à deux heures trois quarts; immédiatement après, un des Directeurs fera un Catéchisme jusqu'à quatre heures, & on se servira à cet esset, du Catéchisme historique de M. l'Abbé Fleury: pendant l'hiver, les Vépres au retour de la promenade des Elèves; elles commenceront à cinq heures. Après les Vêpres, le Catéchisme, comme ci-dessus, jusqu'à six heures & demie.

### IV.

Pendant toute l'Octave du saint Sacrement, & les jours de Pâques, de la Pentecôte, de l'Assomption, de saint Louis, de la Toussaint, & de Noël seulement, on dira le Salut à sept heures du soir, avec exposition du saint Sacrement pendant le temps du Salut: l'or r chantera le Tantum ergò & Genitori geniroque, &c, le Verset & l'Oraison; ensuite la Prose à la Vierge Inviolaia. le Verset & l'Oraison; & l'on finira par le Domine, salvam, à trois reprises, le Verset & l'Oraison Prorege. A Pâques, le Salut sera précédé de l'Hymne O filiz & filia; le jour du faint Sacrement, & pendant l'Octave, on ajoutera à ce qui ell prescrit ci dessus, les Versets Ecce panis Amelorum, Bone Pallor, Tu qui cuncta, qui se chanteront immédiatement après le Tanum ergò; & ensuite le Verlet & l'Oraison du saint Sacrement. Le jour du faint Sacrement seulement, & le jour de l'Octave à la Messe, on exposera le saint Sacrement. Avant l'expolition, on encensera le saint Sacrement, l'on donnera la bénédiction, pendant laquelle on chantera O salutaris. Le saint Sacrement demeurera exposé pendant le temps de la Messe après laquelle on chantera, fans Verset ni Oraison, le Tantum ergò. Au Verset Genitori, on encensera le saint Sacrement, & tout de suite on donnera la bénédiction, qui sera précédée des Versets Adjutorium nostrum, & Sit nomen; après la bénédiction l'on encenfera encore le saint Sacrement, & on le remettra dans le Tabernacle.

V.

A la Chapelle du Commun, tous les

183

Dimanches, l'un des Directeurs, ou & son défaut M. le Chapelain, dira la Messe régulièrement à neuf heures: cette Messe sera précédée de la bénédiction de l'eau. Après l'Evangile il lira en chaire les prières du Prône, ensuite l'Epitre & l'Évangile du jour en francois, & ensuite fera une Instruction d'environ une demi-heure, après laquelle il continuera la Messe. A l'élévation, on y chantera O salutaris, & après l'Agnus Der, Domine, salvum fas regem. A la fin de la Messe, on dira l'Oraison Prorege. Les autres Messes se diront au Commun, à huit heures & à onze; à la Chapelle des Elèves, à huit heures & demie, & a onze. L'aprèsdiné, l'on chantera les Vêpres & Complies; en été, à trois heures & demie; en hiver, à trois heures. On les sonnera, suivant l'usage, au moins un quart d'heure avant de commencer.

# VI.

Pour la Chapelle du Commun, l'on fe conformera à ce qui est prescrit dans l'article précédent pour les Saluts, ainsi que pour la Messe, le jour du saint Sacrement, & celui de l'Octave, excepté que le Salut s'y fera immédiatement après les Vêpres.

# PRATIQUES

Dans le cours de l'année.

I.

Eux des Elèves qui n'auront pas encore reçu le Sacrement de Confirmation, se disposeront à le recevoir dans la première année ou la seconde de leur entrée dans l'Ecole Militaire. On les y préparera un mois auparavant par un Catéchisme particulier qui se sera dans la semaine, les jours de congé, avant ou après la promenade, depuis deux heures & demie, jusqu'à quatre, ou depuis six heures, jusqu'à sept; & les Dimanches & Fêtes, pendant le Catéchisme historique.

### LI.

On fera la même chose pour ceux qui seront admis à la première Communion: mais comme cette action est encore plus importante, & qu'elle demande une plus grande préparation, pour y disposer les Elèves, on commencera, six semaines auparavant, les Catéchismes qui se feront de la même manière que ceux dont il a été parlé dans l'article précédent pour la Consirmation, à laquelle, ainsi qu'à la Communion, les Elèves ne seront admissire.

qu'après avoir été jugés suffisamment inftruits, dans l'examen particulier qu'en feront Messieurs les Directeurs.

### III.

Comme le Carême est un temps plus particuliérement consacré à l'instruction, on sera pendant ce saint temps, tous les Jeudis au soir, depuis six heures & demie, jusqu'à sept & demie, un Catéchisme extraordinaire sur le Sacrement de Pénitence: & pour passer plus saintement les derniers jours du Carême, que l'Eglise emploie à honores d'une manière plus particulière, le mystère de la Passion du Sauveur, on commencera le Jeudi saint au matin, une retraite qui finira le Samedi matin.

# IV.

Pendant cette retraite, il y aura chaque jour, deux Exhortations en forme de méditation, d'une demi-heure chacune, & une Conférence aussi d'une demi-heure. La première se fera immédiatement après la Messe. Le Jeudi saint, elle sera précédée de la récitation des sept Pseaumes, & le Vendredi saint, de l'adoration de la Croix, & de la lecture de la Passion en françois: la Conférence à dix heures. Le soir, après le gouter, on récitera les Ténébres, avant lesquels, le Jeudi, on ira adorer le Sauveur au tombeau. La se-

conde Exhortation se sera à sept heures, jusqu'à sept heures & demie. On exhortera les Eléves pendant la retraite, à faire en particulier des lectures de piété.

V.

Tous les Elèves se confesseront chaque mois, & ceux qui auront fait leur première Communion recevront le Sacrement de l'Eucharistie tous les deux mois, ou plus souvent, si leurs Confesseurs le jugent à propos. On leur fera faire attention qu'il est très-important pour leur falut, qu'ils approchent souvent du Sacrement de Pénitence; qu'en se confessant souvent, ils fe rappelleront plus aisément leurs fautes, ne laisseront pas à l'habitude le temps de se former ; ils concevront plus d'horreur du péché, la grace du Sacrement les soutiendra, la pénitence qui leur sera imposée préviendra leurs rechutes, & les avis de leurs Confesfeurs les affirmeront dans leurs bonnes résolutions: qu'au contraire, s'ils ne se confessent que rarement, il seroit à craindre que leurs mauvaises habitudes ne se fortifiassent, qu'ils ne s'accoutumassent à vivre sans remords dans l'état du péché, & que la mort qui n'épargne aucun âge, ne les surprit dans ce funeste état; mais que comme ils sortiroient du sacré Tribunal, plus coupables qu'ils n'y seroient entrés, s'ils

n'y apportoient les dispositions nécesfaires, ils doivent faire tous leurs esforts pour bien connoître leurs péchés, pour en faire l'accusation la plus sincère, la plus humble & la plus entière, pour en concevoir une vive douleur, pour former une ferme résolution de n'y plus retomber, pour se disposer à fatisfaire à la justice divine, & pour se mettre par-là, en état d'obtenir dans le Sacrement, la grace de la justification.

#### VI.

A la Chapelle du Commun, pendant le faint temps de Carême, tous les jours, à six heures du soir, jusqu'à six heures & demie, un des Directeurs, ou à son défaut, M. le Chapelain, fera la prière du soir en commun, ensuite la lecture de l'Epitre & de l'Evangile du jour, suivie d'une courte Instruction; après laquelle l'on donnera la bénédiction du saint Ciboire précédée des Versets Tantum ergò, Genitori, &c, & l'Oraison du saint Sacrement. L'on sonnera pour cet exercice, à cinq heures trois quarts. Le Mercredi saint, & les jours suivans, on chantera les Ténébres à quatre heures. Le Jeudi saint, à neuf heures, l'un des Directeurs fera la cérémonie de l'Absoute, qui sera précédée d'une courte Instruction sur la Pénitence, & de la récitation des sept Pseaumes. L'on déposera le saint

Sacrement dans le lieu qui aura été préparé à cet effet. Messieurs les Directeurs auront soin qu'il y ait toujours quelqu'un devant le saint Sacrement. Cet endroit restera ouvert jusqu'à dix heures du soir, & on le rouvrira le lendemain à six heures du matin. Le Vendredi saint, à huit heures du matin, on fera un discours sur la Passion qui sera suivi de l'Office, suivant l'usage. Le Samedi saint, on dira la Messe à dix heures, qui sera précédée de la bénédiction du cierge paschal. L'aprésdiné, à quatre heures, on chantera les Complies.

### AVIS

Sur les principales vertus que les Elèves doivent pratiquer, & sur les principales fautes qu'ils doivent éviter.

MEssieurs les Directeurs rappelles ront souvent aux Elèves, qu'ils sont particulièrement obligés,

I.

D'avoir beaucoup de respect & de désérence pour ceux qui sont chargés de leur instruction; qu'ils doivent les regarder comme leurs pères, & comme leur tenant la place de Dieu même.

II.

De respecter la Religion, & tout ce qui appartient au culte divin.

#### III.

De s'accoutumer à une vie appliquée & laborieuse.

IV.

D'avoir un grand zèle pour bien servir le Roi, non précisément pour faire leur sortune, mais pour remplir une obligation que la loi naturelle & divine leur impose: qu'il faut qu'ils évitent, avec une grande attention, les juremens, les mensonges, les paroles obscènes & contraires à la pudeur; les querelles, les médisances, les lectures dangereuses, les immodesties, & tout ce qui pourroit leur faire perdre le précieux trésor de leur innocence.

Donné à Paris, dans notre Palais Archiépiscopal, sous notre seing, le sceau de nos armes, & le contreseing de notre Secrétaire, le 3 Février 1761. Signé, CHRISTOPHE, Arch. de Paris. Et plus bas, est écrit, Par Monseigneur, signé, DE LATOUCHE.



# CHAPITRE QUATRIÉME.

Droit sur les Cartes à jouer aliéné en faveur de l'Ecole Royale Militaire, par forme de première dotation perpétuelle & irrévocable. Edits, Déclarations, Réglemens & Arrêts concernant ce droit.

Origine du droit sur les Cartes à jouer.

E Dit du mois de Février 1581, portant établissement d'un écu sol sur chaque caisse de Cartes & Tarots qui sortiroient du Royaume.

Indication des Réglemens qui ont précédé l'Edit de 1701.

Déclaration du 22 Mai 1583, portant établissement d'un sol parisis sur chaque paire de Cartes, & de deux sols parisis sur chaque jeu de Tarots qui seroient fabriqués dans le Royaume.

Déclaration du 14 Janvier 1605, régistrée en la Cour des Aides le 3 Octobre 1607, portant confirmation des mêmes droits, avec désenses de fabriquer des Cartes ailleurs que dans les Villes de Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, Troyes, Limoges & Thiers en Auvergne.

Réglement du Conseil du dernier Juin 1607, registré en la Cour des Aides le 23 Octobre 1607, portant entre autres choses que les Maîtres Cartiers, Marchands Merciers, & tous autres. ne pourroient vendre ni débiter aucunes Cartes sans permission du Receveur ou Fermier, & que personne ne seroit exempt du droit.

Déclaration du 28 Mars 1626, régistrée en la Cour des Aides le 12 Septembre suivant.

Avis des Commissaires députés, du premier Mai 1630, pour l'augmenta-tion de quatre autres Villes de fabrication, scavoir, Orléans, Angers, Romans & Marseille.

Déclaration du dernier Mai 1631, régistrée en la Cour des Aides.

Arrêt de Réglement de la Cour des Aides, du 15 Septembre 1655, pour maintenir l'exécution des Edits, Déclarations & Arrêts intervenus jusqu'alors sur la perception du droit sur les Cartes.

Réglement du Conseil du 20 Septembre 1661, & Lettres Patentes en forme d'Edit, expédiées sur icelui le même mois, registrées au Parlement (a) le 5 l'Hôpital gé-

Augment2tion du droit fur les Cartes en faveur de néral.

(a) La Cour des Aides ayant connu jusqu'alors de la perception du droit sur les Cartes, & les Lettres Patentes du mois de Septembre 1661 ne lui ayant pas été adressées, cette Cour fit défenses par un Arrêt du 16 Février 1669, de percevoir le nouveau droit. Elle décréta les Juges ordinaires qui en connoissoient; & le conflit qui s'éleva entre cette Cour & le Parlement , fit perdre insensiblement à l'Hôpital général le don

Septembre 1662, portant entr'autres choses, Que le droit sur chaque jeu de Cartes & Tarots, seroit de deux sols fix deniers, sçavoir, quinze deniers pour l'ancien droit, & quinze deniers pour l'augmentation, sur lesquels trente deniers il en appartiendroit dix-huit à l'Hôpital général, & douze aux aliénataires de l'ancien droit : Que la fabrication des Cartes ne pourroit être faite que dans les Villes de Paris, Rouen, Lyon, Toulouse, Troyes, Limoges, Thiers, Orléans, Angers, Romans & Marseille: Que les Maitres Cartiers seroient obligés d'y travailler dans des ouvroirs communs, à peine de faux & de punition corporelle: Qu'eux & tous autres ne pourroient contrefaire les marques des enveloppes & bandes de controlle, à peine de faux & de punition corporelle, &c.

que le Roi lui avoit fait du droit sur les Cartes, dont il devoit jouir seul après dix années, en remboursant les anciens alienataires. Ce droit sur rétabli en 1701.



# ÉDIT DU ROI,

Portant qu'à commencer du jour de la Publication, il sera établi, imposé & levé au prosit de Sa Majesté, dix-huit deniers sur chaque jeu de Cartes & Tarrots qui se débiteront dans toute l'étendue du Royaume.

Donné à Fontainebleau au mois d'Octobre 1701.

Registré en Parlement le 19 Octobre 1701.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, -ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE: A tous présens & à venir, SALUT. La nécessité où nous sommes de remplacer par quelques secours extraordinaires les aliénations que nous fommes obligés de faire d'une partie de nos revenus, nous a donné lieu d'écouter la propolition qui nous a été faite d'établir un droit modique sur les Cartes à jouer, pour en faire une Ferme à notre profit, & nous avons cru ne pouvoir rien faire pour subvenir à nos befoins, qui fût moins à charge à nos Sujets. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, dit &

Dix-huit deniers fur cha-Cartes & Tarrots.

des dons & concessions qui avoient tablissement de ce droit.

ordonné, disons & ordonnons, voulons & Nous plaît, qu'à commencer du jour de la publication du présent Edit. il foit établi, imposé & levé à notre profit dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéissance, dix-huit deque jeu de niers sur chaque jeu de Cartes & Tarrots, & révoquons tous dons & concessions que nous pourrions avoir faits Révocation de semblables droits. Voulons qu'à cet effet, aussi-tôt après la publication des présentes, il soit fait à la diligence précédé l'é- de celui auguel nous ferons bail dudit Droit, des Procès-verbaux & Inventaires des Cartes & Tarrots qui se trouveront fabriqués chez les Maîtres, Ouvriers, Cartiers, Marchands & autres, & ce par un Commissaire du Châtelet en notre bonne Ville de Paris, & par les Lieutenans Généraux, ou autres Officiers de Police dans les autres Villes, aufquels nous enjoignons de se faire représenzer par lesdits Maîtres Cartiers, les planches qui ont servi jusqu'à présent à l'impression desdites Cartes, pour être sur le champ rompues & brisées. Ordonnons que les jeux de Cartes & Tarrots qui se trouveront chez eux assortis. seront cachetés sur les enveloppes; & qu'à l'égard des autres qui ne seront pas encore achevés, les Maitres & Ouvriers Cartiers seront tenus de les représenter dans huitaine, pour être pareillement cachetés, & être du tout

les droits payés, à raison de dix-huit deniers par jeu: & s'il s'en trouve d'autres chez eux après lesdits inventaires. & aucunes planches pour les imprimer, ils seront confisqués au profit du Fermier, & lesdits Cartiers condamnés à cinq cens livres d'amende, dont un tiers appartiendra à l'Hôpital Général des lieux, un tiers au Fermier, & l'autre au Dénonciateur, Accordons aux Maîtres Cartiers, Marchands & autres, la liberté de vendre & distribuer jusqu'au premier Janvier prochain, les Cartes & Tarrots qu'ils ont ci-devant fabriqués, sans qu'à l'avenir ils en puissent fabriquer aucunes que dans les formes ci-après, ni qu'après ledit jour premier Janvier ils puissent en expoposer d'autre en vente, ni les garder. à peine de confiscation & de pareille amende que dessus. Voulons que tous les Maîtres Cartiers soient tenus dans Cartiers teun mois de se faire inscrire au Bureau nus de se faidu Fermier, & d'y faire leur déclara- re inscrire au tion du nombre des Ouvriers qu'ils ont Fermier, & chez eux ou ailleurs, servans à la fa-d'y déclarer brique & apprêt desdites Cartes & le nombre de Tarrots, sur les Registres que le leurs ou-Fermier tiendra à cet effet; lui permettons de faire faire chez eux des visites toutes fois & quantes qu'il le jugera à propos, par ses Commis. Voulons qu'à l'avenir les Maîtres & Ouvriers Cartiers, soient tenus de porter aux Bureaux des Fermiers, les feuilles

Les Maîtres

196

de têtes ou figures imprimées dans le Bureau du Fermier.

rates -

Les feuilles en papier des Cartes à têtes ou figures, pour y être imprimées de figures nouvelles, & marquées de marques telles qu'il le jugera à propos, & ensuite rendues ausdits Cartiers, après qu'ils auront payé ledit droit pour les apprêter, mettre en couleur, & débiter comme bon leur semblera. Et sera l'empreinte desdites figures & marques, déposée sans frais aux Greffes de Police des lieux, pour y avoir recours en cas de besoin. Et à l'égard des autres Cartes nommées Cartes à points ou blanches, & des Tarrots, seront lesdits Cartiers tenus de les apporter imprimés en cartons aux Bureaux du Fermier, pour y être marquées de la même marque que les autres Cartes. Permettons néanmoins ausdits Maîtres Cartiers d'imprimer chez eux les Cartes appellées Tarrots, ainsi qu'ils ont fait jusqu'à présent, à la charge de les apporter aux Bureaux du Fermier pour y être marquées comme ci-dessus, & en être les droits payés; à l'effet de quoi ils pourront conserver les planches qui leur ont servi jusqu'à présent pour l'impression desdites Cartes. Sera loisible à notredit Fermier de changer les figures desdites Cartes, lorsque lesdites planches se trouveront usées ou endommagées, lors duquel changement les anciennes planches seront rompues en présence desdits Officiers de Police, lesquels en dresse-

ront leurs Procès-verbaux, & met tront en leurs Greffes les empreintes des nouvelles figures, fans toutefois que le cours des Cartes qui se trouveront avoir été imprimées & marquées des anciennes figures & marques, en puisse être pour ce interrompu. Défendons à tous Maîtres, Ouvriers, Cartiers, Marchands & autres, de vendre, débiter ni fabriquer à l'avenir aucunes Cartes à jouer, ni Tarrots, si elles ne sont imprimées & marquées dans la forme ci-dessus, ni de faire aucunes Cartes en papier double, simple ou autrement, à peine de confiscation desdites Cartes, outils & autres ustensiles servant à leur fabrique, & de mille livres d'amende, applicable un tiers aux Hôpitaux Généraux des lieux, un tiers au Fermier, & l'autre au Dénonciateur, même d'interdiction de leurs Maîtrises & Commerce en cas de réci- de leurs Maîdive. Comme aussi à tous Graveurs de trises & Comgraver à l'avenir aucunes Planches de de récidive. quelque nature que ce soit, pour imprimer des figures de Cartes, sans la permission par écrit de notredit Fermier, & ce sous les peines ci-dessus. Faisons pareillement très-expresses inhibitions & défenses à toutes Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, de retirer dans leurs Châteaux, Hôtels & Maisons, mêmo dans les lieux privilégiés & Monastères, ni laisser travailler chez eux au-

Interdiction merce, en cas pagnons, ou autres, à la fabrique des-

l'assistance des Lieute-

de Police.

dites Cartes & Tarrots, à peine de désobéissance & de trois mille livres d'amende, applicable comme dessus. Visites chez Permettons au Fermier ou à ses Comles Particu- mis & préposés de faire leurs visites liers, avec dans tous les Châteaux, Hôtels, Convens, Communautés & tous lieux prinans Géné- vilégiés, & autres où ils auront avis raux ou au- qu'il se commettra quelque contraventres Officiers tion à son préjudice, soit dans la fabrique, vente ou usage desdites Cartes & Tarrots, sans qu'il puisse leur être apporté aucuns empêchemens fous quelque cause & prétexte que ce puisse être, pourvu néanmoins que lesdits Commis soient assistés comme dessus; & en cas de refus desdites visites, ordonnons à tous Juges, Commissaires, Prévois, Exempts & Archers, de prêter toute main forte & affistance nécessaire à la première réquisition, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom. Défendons à toutes Personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que lesdits Marchands Cartiers, Désenses à de vendre & débiter aucunes Cartes à soutes Per-jouer, s'ils ne se sont saits inscrire préatres que les lablement sur les Registres du Fermier. Cartiers, de lequel pourra faire ses visites chez eux,

vendre des de même que chez les Cartiers, & se. Cartes fans ront sujets en cas de contravention, aux du Fermier, mêmes peines que dessus. Faisons pareillement défenses à toutes Personnes, 199

de quelque qualité & condition qu'elles soient, de donner à jouer, ni de jouer avec des Cartes autres que celles imprimées de la nouvelle empreinte & marque du Fermier, après ledit jour premier Janvier prochain; & à tous Cartiers, Merciers, Chandeliers & autres, de recouper & revendre lesdites Cartes qui auront déja servi, le tout sous les mêmes peines que dessus. N'entendons néanmoins que les Cartes & Tarrots qui seront envoyés & portés hors le Royaume, soient sujettes audit droit; & à cet effet, ordonnons que les Ouvriers & Marchands seront tenus de faire leurs déclarations au Bureau du Fermier de la quantité qu'ils en voudront faire sortir, & ensuite y envoyer les feuilles en blanc pour y être imprimées & marquées de même que celles du Royaume; & pour les distinguer, il sera imprimé sur chaque Carte ces mots: FRANC POUR L'ETRANGER, au stinées pour moyen de quoi lesdits Marchands ne l'Etranger seront tenus de payer aucuns droits audit Fermier. Faisons très-expresses inhibitions & défenses à notredit Fermier de fabriquer ni vendre aucunes Cartes, ni permettre qu'il en soit sabriqué ou vendu par ses Commis & Préposés. Seront tenus lesdits Commis du Fermier de prêter serment en la manière ordinaire pardevant les Officiers de Police des lieux, & jouiront dans les lieux de la fabrication desdites Car-

Carres deexemptes du

tes, des mêmes priviléges & exemptions dont jouissent les Commis de nos Fermes. Voulons que les contraventions qui pourront arriver, tant à la fabrication, qu'au débit desdites Cartes & Droits établis par le présent Edit, soient instruites & jugées sommairement; sçavoir, dans notre bonne Ville & Fauxbourgs de Paris, par le Lieu-tenant Général de Police, & dans les aurres Villes pendant deux années seulement, par les Sieurs Intendans & Commissaires départis dans nos Provinces & leurs Subdélegués (a), après lequel temps, la connoissance en appartiendra aux Lieutenans Généraux & aurres Officiers de Police (b) établis par nos Edits des mois d'Octobre & Novembre 1600, privativement à tous autres Juges. Voulons en outre que les Statuts & Réglemens des Maîtres Cartiers, tant de notre bonne Ville de Paris, qu'autres de notre Royaume, soient exécutés selon leur forme & teneur, & enjoignons aux Lieutenans Généraux & autres Officiers de Police d'y tenir la

(a) Cette attribution aux Intendans & Commissaires départis, fut prorogée par dissérens Arrêts du Conseil, jusqu'à la suppression du droit en

(b) Les Lieutenans Généraux de Police ne peuvent connoître, suivant leur Edit de création, que des Manufactures & dépendances d'icelles, & de l'exécution des Statuts & Réglemens concernant les Arts & Mêtiers. La connoissance du droit sur les Cartes ne pouvoit donc être qu'attributive par rapport à eux.

thain. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris, que notre présent Edit ils fassent lire, publier & registrer, même en temps de Vacations, & le contenu en icelui suivre, garder & observer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnés, nonobstant tous Edits, Déclarations, Réglemens: & autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons par ledit présent Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, Voulons que foi soit ajoutée, comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAI-SIR. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Fontainebleau au mois d'Octobre, l'an de grace mil sept cent un., & de notre Regne le le cinquante neuviéme. Signé, LOUIS. Et sur le repli, Par le Roi, PHELI-PEAUX. Visa, PHELIPPEAUX. Et scellé du grand Sceau de cire verte.

Registré, oui & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement en Vacations, le dix-neuvième jour d'Octobremil sept cent un. Signé, Dongois.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT

Qui fait défenses à tous Graveurs tant en cuivre qu'en bois, & tous autres, de contrefaire les moules & cachets que Barbier, Fermier Général des Cartes, & ses Sous-Fermiers, ont fait faire pour l'exploitation de leur Ferme; & aux Maîtres Cartiers, Compagnons & autres Ouvriers, de se servir de moules & cachets contrefaits, à peine de mille livres d'amende, & du Carcan pour la première fois, & des Galères à perpétuité en cas de récidive.

# Du 9 Mai 1702.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

Sur la Requête presentée au Roi em son Conseil par André Barbier, Fermier Général du Droit de dix-huit deniers établi sur chacun jeu de Cartes, par Edit du mois d'Octobre dernier; Contenant que depuis que ledit Droit est établi, le Suppliant a eu toutes sortes de facilités pour les Maitres Cartiers, afin de les engager de continuer à travailler comme ils fai-

soient, & à se soumettre à l'exécution de l'Edit; mais au lieu de profiter de la bonne volonté du Suppliant, ils ont fait des cabales pour faire supprimer ce Droit, en supposant par les Mémoires qu'ils ont présentés, que si ce Droit sublissoit, ils seroient ruinés, quoique cette augmentation ne soit payée que par les Joueurs: Ou'ayant vu qu'ils ne pouvoient parvenir à leur entreprise ils ont travaillé avec des moules qu'ils avoient cachés dans des maisons particulières, & ont continué de vendre des Cartes sans être cachetées de la marque du Suppliant, afin d'en frustrer le Droit, & l'obliger d'abandonner sa Ferme; en sorte qu'il a été obligé pour remédier à ces fraudes, d'intéresser plusieurs Particuliers pour les surprendre: & il y a si bien réussi, qu'on en a surpris trente ou quarante, lesquels ont été condamnés en des amendes de cinq cens livres, de mille livres, & de trois mille livres, tant pour avoir vendu des Cartes en fraude, que pour en avoir fabriqué dans des maisons particulières. Mais comme ce ne sont que des peines pécuniaires, & que la plûpart de ces Particuliers sont des gens qui n'ont pas de quoi payer lesdites amendes, le Suppliant peut se persuader avec raison qu'ils feront contrefaire les moules & les cachets qu'il a fait faire pour l'exploitation de sa Ferme, & continueront à travailler secrettement dans des maisons particulières comme ils ont fait jusqu'à présent, s'il n'y a point de peine afflictive tant contre lesdits Maitres Cartiers que contre les Graveurs, tant en cuivre qu'en bois : ce qui oblige le Suppliant d'avoir recours a Sa Majesté. A CES CAUSES, requéroit qu'il lui plût faire défenses à tous Maitres Graveurs tant en cuivre qu'en bois, & autres Particuliers, de contrefaire les moules & cachets que le Suppliant & fes Sous Fermiers ont fait faire pour l'exploitation de ladite Ferme, & aux Maîtres Cartiers, Compagnons & autres particuliers, de s'en servir à peine de mille livres d'amende pécuniaire & des Galères pour cinq ans; & en cas de. récidive, des Galères à perpétuité. Vû ladite Requête, ouï le rapport du Sieur Fleuriau d'Arménonville, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Directeur des Finances. LE ROI EN SON Conseil, a fait très-expresses inhibitions & défenses à tous Graveurs, tant en cuivre qu'en bois, de contresaire les moules & cachets que le Suppliant & fes fous-Fermiers ont fait faire pour l'exploitation de ladite Ferme; & aux Maitres Cartiers, leurs Compagnons & autres Ouvriers, de se servir de moules & cachets contresaits, à peine de mille livres d'amende, & en outre du Carcan pour la première fois & des Galères à perpétuité en cas de récidive. Et seront pour cet effet toutes Lettres nécessaires

expediées. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le neuviéme jour de Mai mil sept cens deux. Collationné. Signé, DU JARDIN.

# - DÉCLARATION DU ROI,

Portant que le droit de dix-huit deniers ordonné être imposé sur chacun Jeu de Cartes & Tarrots, sera réduit à douze deniers, à commencer au premier Avril prochain.

Du 17 Mars 1703.

Registrée en Parlement le 30 Mars 1703:

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces présentes
Lettres verront, SALUT. Par notre
Edit du mois d'Octobre mil sept cent
un, Nous avons ordonné qu'il seroit
établi, imposé & levé à notre profit dans
toute l'étendue de notre Royaume dixhuit deniers sur chaque jeu de Cartes &
Tarrots; mais ce droit se trouvant excessif par rapport à la valeur des Cartes,
dont il égale presque le prix., les Cartiers ont sait leurs efforts pour frauder
les droits; & quelques soins qu'ait donné
celui qui s'est chargé de la Ferme que
Nous avons faite desdits droits, il n'a pu

remédier à ces fraudes, attendu le profit considérable que les Cartiers ont trouvé à les continuer; & d'ailleurs le prix des Jeux de Cartes étant considérablement augmenté, la consommation en est diminuée, dont le commerce des Cartiers auroit souffert, s'ils ne s'étoient indemnisés par les fraudes qu'ils ont continuées, à quoi ayant résolu de pourvoir. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, Le droit de disons, déclarons & ordonnons, voudix-huit de- lons & Nous plait, que le droit de dixhuit deniers ordonné être établi, levé & imposé par notre Edit du mois Tarrots ré- d'Octobre mil sept cent un, sur chacun jeu de Cartes & Tarrots, soit réduit & modéré, le réduisons & modérons par ces Présentes à douze deniers sur chaque Jeu de Cartes & Tarrots, à commencer au premier Avril prochain; & attendu que Nous avons fait défenses à tous nos Sujets par différens Arrêts de notre Conseil, & entr'autres par celui du treize Décembre mil sept cent un, de

> se servir des Cartes de l'ancien portrait, Voulons que toutes les Cartes, tant fines que maîtresses & triailles dudit portrait, cachetées ou non cachetées, lesquelles se trouveront chez les Maîtres Cartiers, Merciers & Chandeliers, & autres vendans Cartes, au-delà de

niers par chaque jeu de Cartes ou duit & niodéré à douze deniers.

la quantité qu'ils auront déclarée pour l'Etranger, soient mouillées & mises hors d'état de servir à jouer, sans que le Fermier du droit sur les Cartes, soit tenu d'aucun rembourfement : Ordonnons à tous Maitres Cartiers, leurs Compagnons, Marchands & autres, de faire leurs déclarations au Bureau du Fermier, de la quantité qu'ils en voudront faire sortir, conformément à notredit Edit: & en outre leur défendons Précautions d'imprimer aucunes Cartes à l'usage de par rapport l'Etranger, sans au préalable en avoir aux Cartes defait leurs déclarations au Bureau du Fer- l'Etranger. mier, & de les faire sortir du Royaume, sans en avoir pris des congés du Fermier dont ils sont tenus de rapporter des certificats du dernier Bureau de sortie en bonne & dûe forme dans un temps convenable à l'éloignement, à peine de confiscation & de cinq cens livres d'amende, applicable les deux tiers au Fermier, & l'autre au dénonciateur; faifons pareillement défenses aux Maîtres Cartiers, leurs Compagnons, Marchands & autres des Provinces de Flandres, Artois, Hainaut & Alface, lesquelles pour des raisons particulières , Nous avons bien voulu dispenser de l'établissement dudit droit, de faire entreg dans notre Royaume les Cartes qu'ils auront fabriquées dans lesdites Provinces ou tirées du Royaume, comme aussi à tous Voituriers tant par eau que par terre, Maître de Navires & autres, de

Défenses d'exporter des Cartes Sans conzé du Fermier.

se charger desdites Cartes, ni d'en porter aucunes hors du Royaume, sans être porteurs du congé du Fermier dudit droit, le tout à peine de confiscation desdites Cartes, & de pareille amende applicable comme dessus; défendons à tous Maîtres Cartiers & leurs Compagnons, de travailler à l'impression ou fabrication des Cartes hors des lieux qu'ils seront tenus de déclarer sur le Registre du Fermier, à peine de confiscation desdites Cartes, outils & ustenfiles servant à leur fabrique, & de pareille amende comme deslus, & d'interdiction de l'exercice de leur Maitrise en cas de récidive : Permettons aux Commis du Fermier de faire seuls leurs visites, exercices & perquisitions chez les Maître Cartiers, & autres vendans & distribuans Cartes à jouer, & vou-Les procès-lons que leurs Procès verbaux soient crus, & fassent foi jusqu'à inscription de faux, ainsi que dans nos autres Fermes; & à l'égard des visites chez les autres Particuliers, Voulons qu'ils se fassent assister à Paris par un Commissaire de Police où il y en a d'établis, & au défaut par un autre Officier de Justice seulement, ausquels Nous enjoignons de donner ausdits Commis toutes assistances & secours nécessaires lorsqu'ils en seront requis, à peine de répondre en leur nom des dommages & intérêts du Fermier; & en cas qu'il se trouve des Cartes de l'ancien portrait, & non de l'im-

verbaux des Commis font julqu'à inscription de faux.

Dispositions' concernant les vifites chez les Parciculiers.

pression & marque du Fermier, chez aucuns Particuliers, après le premier Avril prochain, Voulons qu'ils soient condamnés en l'amende de cinq cens livres portée par ledit Edit, sur les Procès verbaux desdits Officiers & desdits Commis, ladite amende applicable comme dessus; & ne pourront les Juges ausquels Nous avons attribué & attribuons la connoissance dudit droit, modérer les peines & amendes portées par notredit Edit, Arrêts & ces Présentes, ni en faire remise pour quelque cause & prétexte que ce puisse être, à peine d'endemeurer responsables en leur propre & privé nom: Permettons au Fermier du- permission dit droit, de faire informer & faire d'informer preuve par enquête contre ceux qui contre les contreferont des moules ou planches, nans, con-& qui s'en serviront, pour leur être formément leur Procès fait conformément à l'Ar- à l'Arrêt du rêt de notre Conseil du neuviéme Mai Conseil du 9 dernier, lequel Voulons être exécuté selon sa forme & teneur, comme aussi d'informer contre ceux qui vendront ou acheteront de fausses Cartes, & qui s'en serviront, pour les faire condamner aux peines portées par notredit Edit & Arrêts, & par ces Présentes, lesquels au surplus, Voulons être exécutés selon leur forme & teneur: SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre de nos Comptes, & Cour des Aydes à Paris.

Mai 1702:

que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, faire garder & exécuter selon leur forme & teneur, CAR tel est notre plaisir; En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donne' à Versailles le dix-septiéme jour de Mars, l'an de grace milsept cens trois; & de notre Regne le soixantième. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, Phelipeaux. Vû au Conseil, Chamillart. Et scellée du grand-Sceau de cire jaune.

Registrées, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lues, publiées & registrées: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi, d'ytenir la main, & d'en certifier la Courdans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le trentième Mars mil sept cent trois. Signé, Dongois.



# DÉCLARATION DU ROI,

Qui ordonne le rétablissement du Droit d'un sol six deniers sur chaque Jeu de Cartes.

Donnée à Versailles le 16 Février 1745.

Registrée en Parlement.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Entre tous les moyens qui Nous ont été proposés pour subvenir aux besoins actuels de l'Etat, & pour Nous mettre en état de supporter les nouvelles charges aufquelles nous nous fommes obligés, Nous n'en avons trouvé aucun qui fût moins onéreux à nos Sujets, que le rétablissement des Droits sur les Cartes à jouer, dont la perception a été ordonnée par l'Edit du mois d'Octobre mil sept cent un, & qui ont été perçus jusqu'en mil sept cent dix-neuf. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces Présentes, signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait, que le Droit de dix-huit deniers par chaque Jeu de Cartes, étaLe droit ré-bli par Edit du mois d'Ostobre mil sept

tabli sur le cent un, soit levé & perçu dans toute huit deniers, l'étendue de notre Royaume, à compter du jour de la publication de la présente Déclaration, & ce, sur le pied de dix-huit deniers par Jeu: Voulons que les contraventions qui pourront arriver, tant à la fabrication, qu'au débit desdites Cartes, & Droits établis par notre présente Déclaration, soient instruites & jugées par les Lieutenans Généraux, & autres Officiers de Police, privativement à tous autres Juges, sauf

Déclaration cutés.

L'Edit de l'appel en nos Parlemens. Et seront au 1701 & la furplus les dispositions dudit Edit du de 1503 exé- mois d'Octobre mil sept cent un, & de la Déclaration du dix-sept Mars mil sept cent trois, exécutées selon leur sorme & teneur, en ce qui n'est pas contraire à la présente Déclaration. Si Donnons EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Préfentes ils avent à faire lire, publier, registrer, & le contenu en icelles, garder & exécuter selon leur forme & teneur, nonobstant toutes choses à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Présentes, aux Copies desquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original : CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons 2 I 3

fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donne' à Versailles le seizième jour de Février, l'an de grace mil sept cent quarante-cinq, & de notre Regne le trentième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vû au Conseil, ORRY. Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

Registrée, oui & ce requérant le Procureur Genéral du Roi, pour être exécutés selon sa forme & teneur; & Copies collationnées envoyées dans les Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lues, publiées & registrées. Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certister la Cour dans le mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement le 26 Février mil sept cent quarante-cinq. Signé, YSABEAU,



seed to be a colony stone the colonia

# DECLARATION DU ROI,

Qui ordonne ce qui doit être fait pour la perception du Droit établi sur les Cartes, par celle du 16 Février 1745.

Donnée à Fontainebleau le 21 Octobre 1746.

Registrée en Parlement.

L OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALUT. Par notre Déclaration du 16 Février 1745, Nous avons ordonné le rétablissement d'un fol six deniers sur chaque Jeu de Cartes & Tarrots, qui avoit été établi par Edit du mois d'Octobre 1701, pour être perçu conformément audit Edit & à la Déclaration du 17 Mars 1703. Mais comme les précautions prises par ces Loix ne suffisent pas pour arrêter les fraudes qui se commettent, Nous avons cru devoir, en expliquant les anciens Réglemens rendus à ce sujet, y ajouter les nouvelles dispositions qui nous ont paru nécessaires pour procurer un recouvrement plus facile & plus affuré desdits Droits. A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil, & de notre

certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces présentes, dit, déclaré & ordonné, voulons, déclarons & Nous plaît ce qui fuit.

#### ARTICLE PREMIER.

Seront tenus les Maîtres Cartiers d'apporter au Bureau du Fermier, aux Cartiers dans la huitaine du jour de la pu- d'apporter papier-carblication des présentes, tout le pa-tier au Bupier-cartier, même celui employé en reau, pour y carton peint ou non-peint qu'ils ont chez eux . & de continuer à l'avenir d'apporter audit Bureau le papier qu'ils acheteront avant de l'entrer dans leurs maisons, boutiques & magasins. pour y être marqué sur les extrémités. de telle marque, timbre ou impression que le Fermier jugera à propos, & rendu dans la huitaine aux Maîtres Cartiers, à compter du jour qu'ils l'auront apporté. Leur défendons d'en employer, même d'en avoir chez eux. qui ne soit marqué du timbre du Fermier, à peine de confiscation & de cing cens livres d'amende, laquelle sera encourue au cas que la marque soit effacée par la peinture ou par quelqu'autre cause procédant du fait des Maitres Cartiers, leurs Ouvriers ou Compagnons: Leur défendons, sous les mêmes peines, d'employer à la fabrication de leurs Cartes, d'autres papiers que ceux prescrits par leurs Réglemens.

Injonction d'apporter le être timbré.

#### II.

Défenses d'employer le papier-cartier à d'autres usages que pour la fabrication des Cartes.

Il fera tenu dans les Bureaux du Fermier un Registre, pour constater la quantité de papier qu'auront fait marquer les Maitres Cartiers, qui signeront leur déclaration; sinon la mention qui sera faite de leur refus, y équivaudra. Ne pourront les Maîtres Cartiers employer le papier - cartier à d'autres usages que pour la fabrication des Cartes; & faute par eux de justifier de l'emploi qu'ils en auront fait, ou de représenter les feuilles qui se trouveront viciées & hors d'état de fervir à la fabrication des Cartes, ils feront condamnés au quadruple du Droit des Jeux qu'auroient pu produire lesdites feuilles.

#### III.

Enveloppes des Cartes & Sixains à fournir par le Fermier.

Le Fermier fournira dorénavant, & à compter du jour de l'enregistrement des présentes aux Maîtres Cartiers, le papier d'enveloppe des Cartes & Tarrots, soit à portraits François, soit à portraits étrangers, sur lesquels il pourra faire mettre tels filagrammes, timbres ou impressions que bon lui semblera. Enjoignons aux Maîtres Cartiers de se fournir au Bureau du Fermier, d'enveloppes, tant de Jeu, que de Sixains, proportionnément à leur moula-lage, & de payer comptant, pour cha-

cune

cune desdites enveloppes, un denier; à quoi Nous avons fixé le prix marchand. Permettons audit Fermier d'avoir des Presses pour l'impression desdites enveloppes, & de se servir pour cet effet de telles personnes qu'il jugera à propos.

IV.

Seront tenus les Maîtres Cartiers d'envelopper les Jeux à mesure qu'ils les assortiront, & de coller sur le champ les coler les enenveloppes du Fermier : leur défen- velopes sur le dons d'avoir chez eux des Jeux affortis, champ. qu'ils ne soient dans ladite enveloppe; le tout à peine de confiscation & de trois. cens livres d'amende. Sera tenu le Fermier de leur fournir gratis les enveloppes nécessaires pour les Jeux seulement qui se trouveront chez eux assortis. cachetés du cachet de la Ferme, & dont le droit aura été acquitté. Enjoignons ausdits Maîtres Cartiers & autres de porter au Bureau du Fermier les Moules d'enveloppes qu'ils auront chez eux ou ailleurs, pour y être brisés, à peine de trois cens livres d'amende.

Injonction

Défendons à toutes personnes tenant Académies, Caffés, Cabarets. Taba-d'avoir gies, Jeux de Paulme, de Billard ou de tes, qu'ils ne Boule, même à toutes personnes de quel-soient dans que qualité & condition qu'elles soient, les envelop-pes de la Ferd'acheter, de tenir dans leurs maisons, me.

Défenses jeux de Car-

ou souffrir qu'il soit présenté chez eux aux Joueurs, aucuns Jeux de Cartes qui ne soient enveloppés & collés. ainsi qu'il est dit ci-dessus, à peine de confiscation & de cinq cens livres d'amende. Voulons que dans le délai d'un mois, les Particuliers soient tenus de représenter au Bureau du Fermier, leurs Jeux cachetés, à l'effet d'y faire mettre d'autres enveloppes, lesquelles seront fournies gravis par ledit Fermier; après lequel délai, tous les Jeux qui ne feront enveloppés & collés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pourront être saisis, & ceux chez lesquels ils se seront trouvés, condamnés en l'amende de cinq cens livres.

VI.

Dépôt des empreintes d'enveloppes, timbres, cachets.

Injonction
aux Maîtres
Cartiers de
conformer
les anciens
moulages,
avant que de
fe fervir des
nouveaux.

Le Fermier déposera au Greffe des Juges qui connoissent du droit en premiere Instance, l'empreinte des enveloppes, marques, paraphes, timbres, impressions ou cachets dont il entendra se servir, pour y avoir recours en cas de contrefaction; lequel dépôt sera reçu sans frais, & réitéré à chaque changement qu'il jugera à propos de faire. Voulons que lors desdits changemens. les Maîtres Cartiers soient tenus de travailler & consommer les anciens moulages, avant de pouvoir peindre & habiller les nouveaux : leur défendons de mêler dans leurs Boutiques, & aux Débitans de vendre des Cartes du nouveau patron, qu'ils n'ayent entière210

ment consommé celles de l'ancien : le tout à peine de confiscation & de cent livres d'amende.

#### VII.

Il sera accordé aux Maîtres Cartiers, à la fin de chaque année, en exemption Maîtres Cardes droits, huit feuilles de moulage au- tiers. dessus de chacun cent, pour tenir lieu généralement de tous les déchets qu'ils pourront souffrir dans la fabrication des Cartes; & voulons qu'en cas de fraude, ils soient déchus de l'exemption qui leur fera due pour l'année dans laquelle ils auront été pris en contravention.

Déchets.

### VIII.

Faisons très-expresses inhibitions & Désenses de défenses à tous Particuliers de travailler recouper des dans quelques lieux ou maisons que ce Carres & d'en fabriquer en soit, à recouper des Cartes, ou à les fraude. fabriquer en fraude, à peine de confiscation des Cartes, outils & ustensiles, de mille livres d'amende pour la première fois, & de Carcan en cas de récidive; & seront en outre les Particuliers qui auront souffert ce commerce frauduleux dans leurs maisons, condamnés en trois mille livres d'amende. Et sera permis au Fermier de faire faire des visites, de visiter. non-seulement dans toutes les Chambres dans les mai-& Boutiques que les Maîtres Cartiers vaillent ou Débitans des Cartes occuperont, Cartiers. mais encore chez tous ceux qui seront logés dans la maison, en se faisant assi-

ster par un Commissaire, ou autre Officier de Justice, lorsqu'ils feront des visites ailleurs que dans les piéces occupées par lesdits Cartiers, à peine, en cas de refus, de cinq cens livres d'amende.

#### IX.

Défenses d'entrer & de commercer les Cartes fabriquées chez l'Etranger.

Défendons l'entrée & le commerce des Cartes fabriquées dans les Pays étrangers, & même dans les Principautés qui seront enclavées dans notre Royaume. Enjoignons à tous Commis & Gardes d'arrêter & d'emprisonner ceux qui en introduiront, lesquels seront condamnés en trois mille livres d'amen-Défenses de de. Défendons l'usage desdites Cartes à tous nos Sujets, à peine de mille livres d'amende contre ceux qui s'en trouveront saiss. Désendons aussi à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Maitres Cartiers, de vendre, débiter & colporter aucunes Cartes à jouer, même dans les lieux où il n'y aura point de Maîtres Cartiers, dans lesquels on ne pourra faire commerce de Cartes, sans la permission par écrit du Fermier, nonobstant tout Privilége, auguel Nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes; le tout à peine de confiscation des Cartes & de mille livres d'amende; & sera libre au Fermier de refuser ou de révoquer ladite permission, lorsqu'il le jugera à propos.

débiter des Cartes fans la permission du Fermier.

#### . X.

Permettons au Fermier d'acheter ou Permission faire acheter les Cartes qui auront servi, au Fermier dont le prix sera sixé par les Fermiers & d'acheter les Préposés, suivant la qualité & usage tes. desdites Cartes; lui défendons néanmoins d'en vendre dans l'intérieur de notre Royaume, à peine de mille livres d'amende, & de pareille somme, pour dommages & intérêts, envers les Cartiers qui découvriront la contravention. Permettons audit Fermier de les vendre, pour être débitées hors de notre Royaume; faisons défenses à toutes autres personnes d'en acheter, débiter, ni faire commerce, à peine de confiscation & de mille livres d'amende contre les contrevenans: Faisons pareillement défenses d'établir des fabriques de Cartes dans les lieux où il n'y en a point à présent, sans la permission des Préposés.

#### XI.

Déclarons toutes les Cartes sujettes au droit, quand même elles seroient de- tes destinées stinées à passer dans les Colonies Fran-pour l'Etrançoises, ou hors de notre Royaume & au grois. des terres de notre obéissance. (a)

Les Cargerassujetties

<sup>(</sup>a) La Régie actuelle pour faciliter le commerce des Cartes avec nos Colonies & l'Etranger, est autorisée à modérer le droit sur les Cartes qui ons l'une ou l'autre destination.

## XII.

Défenses de transporter des Cartes en caisses ou Fermier.

Défendons à tous Voituriers, tant par eau, que par terre, de se charger ni transporter des Cartes en caisses, billots, sans bailots ou autrement, sans congé du us congé du Fermier ou de ses Préposés, auxquels Nous permettons d'être présens aux chargemens & déchargemens des Voitures, à peine contre les Maîtres des Carolles, Coches & autres, de trois cens livres d'amende & de confiscation desdites Cartes.

#### XIII.

Forme Redevables.

Voulons qu'il soit procédé contre les de procéder Maitres Cartiers & autres Redevables, Maîtres Car- par la voie des contraintes, ainsi qu'il tiers & au res se pratique pour nos autres droits d'Aydes & Gabelles, conformément à nos Ordonnances des mois de Juin 1680 & Juillet 1681, que Nous entendons être aussi observées : ensemble notre Arrêt du 30 Octobre 1731 & Lettres Patentes fur icelui du 4 Décembre suivant, pour les Huissiers ou Sergens, dont le Fermier ou ses Commis pourront avoir besoin.

# XIV.

Le Fermier pourra décerner ses con-Le Fermier autorisé à de- traintes contre ses Sous - Fermiers, fes Abonataires, Procureurs, Receveurs contraintes. & Commis qui seront en demeure de

compter ou de payer, en vertu desquelles ils pourront être constitués prisonniers, & ne seront reçus au bénéfice de cession: Et en cas qu'il soit fait crédit aux Redevables, le Fermier, ses Procureurs ou Receveurs pourront aussi décerner lesdites contraintes, qui seront visées sans frais par les Juges auxquels la connoissance dudit droit appartient, & exécutées de même que pour nos droits d'Aydes; & pour assurer l'exécu-Concours des tion des présentes, il sera permis au Employésdes Préposé de se servir des Employés autres Ferdes autres Fermes : leur enjoignons de mes. prêter leur assistance, lorsqu'ils en seront requis; & feront au surplus, notre Déclaration Edit du mois d'Octobre 1701 & notre de 1703 exé-Déclaration du mois de Mars 1703, cutés. exécutés selon leur forme & teneur, en ce qui n'y est pas dérogé par ces préfentes. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, même en temps de Vacations; & le contenu en icelles, garder & exécuter selon leur forme & teneur, nonobstant toutes choses à ce contraires, auxquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes, aux copies desquelles collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, voulons que foi soit ajoûtée comme à l'original:

K iv

CAR telest notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons sait mettre notre Scel à cesdites présentes. Donne à Fontainebleau le vingt-uniéme jour d'Octobre, l'an de grace mil sept cent quarante-six, & de notre règne le trente-deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Vu au Conseil, MACHAULT. Et scellées du grand Sceau de cire jaune.

Registré, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour êire exécutée selon sa forme & teneur, à la charge néanmoins que les Commis ou Préposés seront tenus de se transporter eux-mêmes, pour la première fois seulement, chez les Masires Cartiers, à l'effet de marquer lesdits papiers-cartiers, soit qu'ils soient en feuilles, soit qu'ils soient en carton peint ou non-peint; à la charge aussi que l'article V. ne pourra être applique qu'aux personnes tenantes Académies, Caffés, Cabarets, Tabagies, Jeux de Paulmes, de Billards, ou de Boulles; & sans qui, sous aucun prétexte, les Commis ou Préposés puissent se transporter chez d'autres Particuliers sans Ordonnance du Juge, ou assistance d'un Commissaire; à la charge pareillement que les déchets mentionnés dans l'Article VII. seront fixés à dix pour cent, au lieu des huit pour cent, pories dans la Déclaration, sans approbation néanmoins d'aucuns Edits, Déclarations ou Arrêts mentionnés en icelle, qui n'auroient été registrés en la Cour; & pareille.

ment sans approbation d'aucunes Principautés qui n'auroient point été érigées en vertus de Leures Paientes registrées en la Cour ; & sans que dans aucunes desdites Principautés ou prétendues telles, les Fabriques de Cartes puissent être tolérées que conformement à l'Edit du mois d'Octobre mil sept cent un & à la Déclaration du seize Février mil sept cent quarante-cinq ; & Copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchaussées du Ressort, pour y être lues, publices & registrees : Enjoint aux Substizuts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le dix Mars mil (eps cens quarante-sept. Signé, YSABEAU.



## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne que les Cartes destinées pour l'étranger, à l'exception de celles enlevées avant le 16 Mars dernier, demeureront assujéties au payement du droit ordonné être perçu sur les Cartes.

## Du 4 Avril 1747.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

Le Roi étant informé qu'au préjudice de sa Déclaration du 21 Octobre 1746, qui assujettit au droit de marque toutes les Cartes, même celles destinées pour l'étranger, (a) les Maîtres Cartiers des Villes frontières & maritimes, sous prétexte d'envois considérables qu'ils ont prétendu avoir à faire hors du Royaume, ont fait faire des sommations aux Directeurs établis dans les dites Villes, de leur délivrer des congés pour faire sortir lesdites Cartes en exemption dudit droit; & Sa Majesté voulant pourvoir à l'exécution de ladite Déclaration. Ouï le rapport du sieur de Machault, Conseiller ordinaire

<sup>(</sup>a) Voir la note portée sur l'article II. de la Déclaration de 1746.

au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances, LE ROI ÉTANT EN son Conseil, a ordonné & ordonne que toutes les Cartes destinées pour l'Etranger, à l'exception seulement de celles qui auront été enlevées avant le 10 Mars de la présente année, seront & demeureront affujetties au payement du droit ordonné être perçu par la Déclaration du 21 Octobre 1746, & ce, nonobstant toutes sommations & significations faites par les Maîtres Cartiers & autres. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le quatre Avril mil sept cent quarante-fept. Signé PHELYPEAUX.



## ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui prescrit ce qui doit être observé pour prévenir les fraudes des Maîtres Cartiers dans la perception des droits sur les Cartes.

Du 25 Avril 1747.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat:

E Roi étant informé que la Déclaration du mois d'Octobre dernier a été exécutée dans la plus grande partie du Royaume, & chez un nombre considérable de Maîtres Cartiers de la Ville de Paris: Que pour la facilité tant des inventaires que de la marque des feuilles du papier cartier & des cartons qui se seroient trouvés chez ces Maitres, ils auroient consenti de laisser mettre en paquets étiquetés & cachetés, tant leur papier cartier que leurs cartons, en se réservant néanmoins la liberté de décacheter ces paquets à mesure de leur confommation: Que cependant quelquesuns des Maitres, loin de se soumettre, ainsi que leurs confrères, à l'exécution de la Déclaration, auroient mis tout en usage pour y apporter des obstacles: Que pour se procurer les moyens de

continuer à débiter, soit les Cartes recoupées, soit celles de faux moulage, ils prétendent, d'une part, exiger que le Fermier leur délivre des enveloppes pour les feuilles de moulage viciées, pour lesquelles il leur a été accordé un déchet de dix pour cent; & de l'autre, que le Fermier soit tenu de les décharger du papier cartier qu'ils auront fait timbrer, sur la simple déclaration qu'ils feront de la quantité & de l'espèce de ieux qu'ils auront formés avec ledit papier: Que ces deux prétentions ne peuvent se soutenir; 1°. Que si l'on délivroit des enveloppes aux Maîtres pour les feuilles qui sont viciées & hors d'état d'être employées, ils s'en serviroient infailliblement pour envelopper des Cartes recoupées ou faites en fraude; que le motif de la remise de ces dix pour cent pour les déchets, à été d'empêcher qu'ils ne payassent le droit sur des feuilles viciées qu'ils n'auroient pu employer en jeux, mais nonpoint de les autoriser à profiter d'un droit qu'ils n'auroient point acquitté, ni à débiter sous l'enveloppe du Fermier., des Cartes faites en fraude; 2°. Que si on s'en rapportoit à la déclaration des Maitres pour justifier de l'emploi du papier qui auroit été pris en charge chez eux, ils pourroient supposer avoir sabriqué & débité des jeux entiers, composés de cinquante-deux cartes, tandis qu'ils n'auroient en effet con-

Tommé que des jeux de berlan, composés seulement de vingt huit, ce qui les mettroit dans le cas de pouvoir foustraire impunément près de la moitié de leur papier cartier : Que pour éluder le payement du droit sur les Cartes à portraits étrangers, ils auroient encore refusé de remettre au Fermier les moules de ces Cartes, fous le prétexte que l'Edit de 1701 leur permet de les garder, & que la Déclaration du 21 Octobre dernier ne paroît point leur interdire cette permission: Que rien n'est plus mal fondé que cette prétention, puisque la Déclaration du mois d'Octobre 1746 déroge formellement à l'exemption de toutes les Cartes qui vont à l'étranger. qui avoit été accordée par l'Edit de 1701; que dès que ces Cartes sont assujetties, il n'est pas douteux que les moules n'en doivent être déposés au Bureau du Fermier, ainsi que l'ont été ceux à portraits françois : Que si les Commis du Fermier, lors de leurs exercices, étoient obligés de compter une à une, tant les feuilles de papier cartier, que les feuilles de moulage à tête, & les cartons, il seroit impossible de faire par les suites, des recensemens chez les Maîtres, attendu le nombre immense de feuilles & de cartons qui se trouvent dans leurs boutiques: Qu'il n'y a de la part de ces Maîtres, que mauvaise volonté &

envie de se soustraire à la loi en refusant de se conformer à cet égard, à ce qui a déja été pratiqué chez leurs confrères. Ouï le rapport du sieur de Machault, Conseiller ordinaire au Confeil royal, Contrôleur Général des Finances, LE Roi ETANT EN SON CON-SEIL, a ordonné & ordonne qu'il ne fera délivré d'enveloppes aux Maîtres Cartiers, que pour la quantité de ieux dont ils auront acquitté le droit, & qu'ils seront tenus de représenter Iesdits jeux collés dans leurs enveloppes, pour justifier de l'emploi du papier cartier qu'ils auront fait timbrer. Veut Sa Majesté, que pour la facilité des vérifications, les Maîtres soient tenus de tenir par paquets & ballots étiquetés, les feuilles de papier cartier, les feuilles de tête, & les cartons qui auront été timbrés. Ordonne pareillement Sa Majesté, que tous les moules: à portraits étrangers, qui se trouveront chez les Maîtres, seront apportés au Bureau du Fermier, ainsi qu'il a été pratiqué pour les moules à portraits françois. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Verfailles, levingt-cinq Avril mil sept cent quarante-sept. Signé PHELYPEAUX.



All the state of t

## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

Pour la prise de possession de la Ferme des droits sur les Cuivres & les Cartes, réunie à la régie de Jean-Baptiste Bocquillon.

Du 30 Juin 1748.

Extrait des Registres du Conseil d'Etati

L E Roi ayant, par résultat de son Conseil du 4 du présent mois, résilié, à compter du premier Juillet prochain, le bail fait à Jean Souillard de la Ferme des droits sur les Cuivres & les Cartes; & Sa Majesté ayant jugé qu'il convenoit de faire régir lesdits droits pour son compte, Elle auroit par le fusdit résultat, chargé Jean-Baptiste Bocquillon, Bourgeois de Paris, de l'administration d'iceux. Et desirant qu'il soit incessamment pourvu à la régie & exploitation desdits droits; Ouï le rapport du sieur de Machault Confeiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur Général des Finances, LE Roi e'tant en son Conseil, a ordonné & ordonne que les droits établis sur les Cuivres par l'Edit du mois de Février 1745, & ceux rétablis sur

les Cartes par Déclaration du 16 du même mois, seront régis, perçus & administrés par ledit Bocquillon, ses Procureurs, Commis & Préposés, conformément audit Édit, à ladite Déclaration & celle du 21 Octobre 1746 . & aux Arrêts & Réglemens rendus en conséquence: Lui permet Sa Majesté de les régir ou sous-fermer, & de pourvoir à tout ce qui est nécesfaire pour l'administration d'iceux, à l'effet de les faire percevoir suivant & ainsi que Jean Soulliard, Fermier actuel, en a joui ou dû jouir, par les mêmes Commis ou autres qui seront nommés par ledit Bocquillon; fans que ceux qui sont actuellement employés à la levée & perception desdits droits, soient tenus de prendre de nouvelles commissions & de prêter de nouveau serment, dont Sa Majesté les a dispensés & dispense. Ordonne en outre Sa Majesté, que ledit Bocquillon sera mis en possession de tous les moules, poinçons, timbres, cachets, marques, poids, balances, meubles & autres effets & ustensiles qui se trouveront dans les Bureaux dudit Soulliard, & que ledit Bocquillon jugera être nécessaires à l'exploitation de sa régie; desquels effets & ustensiles la valeur fera par lui payée audit Soulliard, sur le pied de l'estimation qui en sera faite de gré à gré, ou à dire d'Experts : Permet Sa Majesté audit Bocquillon de

Te fervir desdits moules, poinçons timbres, empreintes & cachets dudit Soulliard, ou de les changer suivant qu'il le jugera à propos. Fait Sa Majesté défenses audit Soulliard, ses Commis & Prépofés, d'abandonner la régie & exploitation desdits droits, qu'après que ledit Bocquillon en aura été mis en possession, à peine de tous dommages & intérêts. Permet Sa Majesté audit Bocquillon d'entretenir ou résilier les fous-baux, abonnemens, traités & marchés qui pourroient avoir été faits par ledit Soulliard; d'établir tels Bureaux, & commettre telles personnes qu'il avisera bon être, pour faire la perception desdits droits, sur ses simples procurations ou commissions, même de se servir des Commis, Gardes & Employés des Fermes ou régies, & tous autres ayant ferment en justice. lesquels pourront faire tous actes concernant ladite régie, sans être tenus de prêter un nouveau serment. Veut Sa Majesté que les contestations qui naîtront à l'occasion de la perception desdits droits, circonstances & dépendances, pendant le temps de ladite régie, soient portées, sçavoir, pour la Ville, Fauxbourgs & Banlieue de Paris, devant le sieur Lieutenant Général de Police, & dans les autres Villes & lieux du Royaume devant les sieurs Commissaires départis dans les Provinces, & jugées par eux, fauf l'appel au

Conseil ; leur en attribuant Sa Maiesté la connoissance, & icelle interdisant à toutes ses Cours & Juges. Dispense Sa Majesté ledit Bocquillon de se servir de papier timbré pour l'administration desdits droits; lui permet de décerner ses contraintes, tant contre ses Procureurs & Commis, que contre les Redevables, suivant les Réglemens rendus fur le fait de ses Fermes; & de se servir de tels Huissiers ou Sergens qu'il jugera à propos, & il ne sera payé que trois sols pour le contrôle de chaque exploit donné pour raison de ladite régie. Enioint Sa Majesté au sieur Lieutenant-Général de Police à Paris, & aux fieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchemens, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'en réserve la connoissance & à son Conseil, & icelle interdit à toutes ses Cours & Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trentième jour de Juin mil sept cent quarante-huit. Signe PHELYPEAUX.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Diois, Provence, Forcalquier & Terres adjacen-

tes: A notre amé & féal & Conseiller en nos Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, le sieur Berryer, Lieutenant-Général de Police de notre bonne Ville, Prévôté & Vicomté de Paris : & aux sieurs Intendans & Commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de notre Royaume. SALUT. Nous vous mandons & enjoignons par ces présentes signées de Nous, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution de l'Arrêt ci attaché sous le contre-fcel de notre Chancellerie. cejourd'hui donné en notre Conseil d'État, Nous y étant, pour les causes y contenues. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur de requis, de signifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, & de faire pour l'entière exécution d'icelui, tous actes & exploits nécessaires, sans autre permission, nonobstant clameur de Haro, Chartre Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaisir. DONNE' à Versailles, le trentième jour de Juin, l'an de grace mil sept cent quarante-huit, & de notre règne le trente-troisième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Dauphin, Comte de Provence. Signé PHELYPEAUX. Et scellé.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT,

Portant défenses à toutes personnes, autres que les Maîtres Cartiers, de débiter aucunes Cartes à jouer, sans la permission par écrit de Jean-Baptiste Bocquillon préposé à la régie du droit établi sur les Cartes.

Du 19 Novembre 1748.

Extrait des Registres du Conseil d'Etati-

E Roi étant informé que quoique par l'article IX de la Déclaration du 21 Octobre 1746, il ait été défendu à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles fussent, autres que les Maîtres Cartiers, de vendre, débiter & colporter aucunes Cartes à jouer, même dans les lieux où il n'y a point de Maitres Cartiers, dans lesquels on ne pourra faire commerce de Cartes sans la permission par écrit du Fermier, nonobstant tous priviléges, auxquels il a été dérogé par ladite Déclaration: néanmoins plusieurs Maîtres des Corps & Communautés de Paris, Rouen, & de quelques autres Villes du Royaume où il y a des Maîtres Cartiers, foutiennent être en droit par leurs statuts, de vendre & débiter des Cartes, & prétendent que la prohibition faite par ladite Déclaration du 21 Octobre 1746, n'a lieu que pour les Villes où il n'y a point de Maîtres Cartiers; en sorte que, sous ce prétexte, il se vend, débite & colporte une infinité de Cartes recoupées & de faux moulage, tant dans la Ville de Paris, que dans les autres Villes du Royaume; ce qui est entièrement contraire à l'article VIII de ladite Déclaration, & fait un tort considérable au produit des droits sur les Cartes. Et Sa Majesté desirant pourvoir à ces abus: Ouï le rapport du sieur de Machault, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances, LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'article IX de la Déclararation du 21 Octobre 1746, sera exécuté selon sa forme & teneur ; en conséquence, fait Sa Majesté défenses à tous Particuliers, même aux Maitres & Marchands des Corps & Communautés, tant de Paris que des autres Villes du Róyaume, & à toutes autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, autres que les Maîtres Cartiers. de débiter, vendre ni colporter aucunes Cartes, sans la permission par écrit de Jean-Baptiste Bocquillon préposé à la régie du droit sur les Cartes, ses Procureurs ou Commis; & ce nonobstant tous priviléges, statuts, lettres & usa-

peines portées par l'article IX de la Déclaration du 21 Octobre 1746. Et feront pour l'exécution du présent Arrêt, toutes lettres nécessaires expédiées. FAIT au Conseil d'État du Roi, tenu à Fontainebleau le dix-neuvième jour du mois de Novembre mil sept cent quarante-huit. Collationné. Signé EXNARD.



## DÉCLARATION DU ROI,

Portant augmentation du droit rétabli par celle du 16 Février 1745, sur les Cartes à jouer, pour le produit enêtre appliqué à l'Hôtel de l'École-Royale-Militaire.

Donnée à Versailles le 13 Janvier 17516

Registrée en Parlement.

- OUIS, PAR LAGRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE: A tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Le droit que nous avons rétabli sur les Cartes à jouer, par notre Déclaration du 16 Février 1745, ne pouvant être onéreux à nos Sujets, Nous avons résolu de l'augmenter, en faveur de la destination que Nous en avons faite, pour subvenir aux frais de l'établissement & de l'entretien d'une École-Royale-Militaire, que Nous avons fondée par notre Édit du présent mois. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, qu'à compter du jour de la publication

publication de la présente Déclaration, le droit rétabli sur les Cartes à jouer. par notre Déclaration du 16 Février 1745, soit levé & perçu dans toute l'étendue de notre Royaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéifsance, sur le pied d'un denier par chaque Carte dont feront composés les différens jeux, qui sont & pourront être dans la suite en usage, pour le produit en être appliqué, dudit jour, à l'établissement & à l'entretien de l'Ecole Royale Militaire, suivant & aux termes de notre Édit du présent mois, portant fondation d'icelle. Et seront au surplus les dispositions de notredite Déclaration du 16 Février 1745, exécutées selon leur forme & teneur, en ce qui n'est point contraire à la présente Déclaration. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre de nos Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles faire garder & exécuter selon leur forme & teneur: CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donne' à Versailles, le treizième jour du mois de Janvier, l'an de grace mil sept cent cinquante-un, & de notre règne le trente-sixième. Signé LOUIS. Et plus bas, M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

Vû au Conseil, MACHAULT. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Registrée, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme & teneur; & copies collationnées envoyées dans les Bailliages & Sénéchaussées du ressort, pour y être lue, publiée & registrée: Enjoint aux Substituts du Procureur Général du Roi, d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans le mois, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, le vingt-deux Janvier mil sept cent cinquante-un. Signé YSABEAU.



#### ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT Du Roi,

Qui ordonne que les contraventions qui pourront arriver, tant dans la fabrication & le débit des Cartes à jouer, que dans la perception des droits établis sur lesdites Cartes, seront instruites sommairement, sçavoir dans la Ville de Paris par le sieur Lieutenant-Général de Police, & dans les Provinces par les sieurs Intendans.

Du 23 Janvier 1751.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

L Roi s'étant fait représenter sa portant rétablissement du droit d'un sol six deniers sur chaque jeu de Cartes, par laquelle Sa Majesté auroit attribué la connoissance des contraventions qui auroient pu arriver à l'occasion dudit droit, aux Lieutenans Généraux & autres Officiers de Police, privativement à tous autres Juges, sauf l'appel au Parlement: Et Sa Majesté considérant que cette attribution (a) ne sçau-

<sup>(</sup>a) Le terme d'attribution ne peut s'appliquer qu'aux Lieutenans Généraux de Police, lesquels, suivant leur Edit de creation, ne doivent connoître de la perception d'aucun droit.

roit se concilier avec la nouvelle forme qu'Elle se propose de donner à la régie & perception dudit droit, relativement aux dispositions de la Déclaration du 12 du présent mois, Elle a résolu de rendre aux sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, la connoissance qui leur en avoit été attribuée par l'Édit du mois d'Octobre 1701, & par différens Arrêts rendus en son Conseil les 7 Août 1703, 15 Septembre 1705, & 27 Novembre 1708. Ouï le rapport; SA MAJESTÉ ÉTANT EN son Conseil, a ordonné & ordonne que les contraventions qui pourront arriver, à compter de ce jour, tant dans la fabrication & le débit des Cartes à jouer, que dans la perception du droit établi sur lesdites Cartes, par la Déclaration du 16 Février 1745, & augmenté par la Déclaration du 13 du présent mois, seront instruites & jugées sommairement; scavoir, dans les Ville & Fauxbourgs de Paris par le sieur Lieutenant Général de Police (a) que Sa Majesté a nommé & établi Commissaire en cette partie; & dans les autres Villes, par les sieurs Intendans & Commissaires départis dans

<sup>(</sup>a) Immédiatement après la résiliation du bail de Souillard, le Lieutenant Général de Police avoit été commis par le Conseil pour juger les contraventions au droit sur les Cartes, & la même commission avoit été donnée aux Intendans de quelques Provinces.

les Provinces du Royaume: Sa Majesté attribuant audit sieur Lieutenant Général de Police de Paris, & auxdits fieurs Intendans , la connoissance desdites contraventions, ensemble de toutes les demandes & contestations qui pourront naître à l'occasion dudit droit, circonstances & dépendances, fauf l'appel au Conseil. (a) Fait Sa Majesté défenses à toutes ses Cours & autres Juges, d'en connoître, & à toutes Parties de se pourvoir ailleurs que devant lesdits sieurs Lieutenant Général de Police de Paris, & Intendans, à peine de nullité, cassation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts. Et seront les jugemens, tant dudit seur Lieutenant Général de Police pour les Ville & Fauxbourgs de Paris, que des sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces du Royaume, exécutés nonobstant toutes oppositions & appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sa Majesté se réserve la connoissance. Enjoint Sa Majesté auxdits sieurs LieutenantGénéral de Police de Paris, & Intendans, de tenir exactement la main, chacun en droit soi, à tout ce qui concernera la régie & la perception dudit droit, conformément

<sup>(</sup>a) Voir ci-après l'Arrêt du 15 Octobre 1757, par lequel Sa Majesté renvoie pardevant les Commissaire du Bureau des Oblats, la connoissance des contraventions au droit sur les Cartes à jouer,

aux Edits, Déclarations, & Arrêts rendus en consequence, que Sa Majesté veut être exécutés selon leur sorme & teneur, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent Arrêt. FAIT au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingtroisième de Janvier mil sept cent cinquante-un. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON.



## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne qu'à la diligence du Régisseur actuel du droit établi sur chaque jeu de Cartes, par la Déclaration du 16 Février 1745, il sera fait des Procès verbaux & inventaires des Cartes à jouer qui se trouveront chez les Maîtres Cartiers, &c.

## Du 23 Janvier 1751.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

L Roi ayant, par sa Déclaration du 13, du présent mois, ordonné la perception d'un denier par chaque Carte dont seront composés les dissérens jeux, qui sont, ou qui pourront être dans la suite en usage, au lieu de dixhuit deniers par chaque jeu de Cartes, ordonnés être levés par sa Déclaration du 16 Février 1745: Et étant nécessaire de pourvoir au recouvrement & à la perception dudit droit. Ouï le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne qu'à la diligence du Régisseur actuel dudit droit de dix-huit deniers par chaque jeu de Cartes, il sera fait par les Competitus de la competita de la competitus de la competitus de la competitus de la compe

mis & Préposés dudit Régisseur après la publication de ladite Déclaration du 13 du présent mois, des procès verbaux & inventaires des Cartes à jouer, qui se trouveront fabriquées chez les Maîtres Cartiers, Ouvriers, & tous autres Fabriquans & Débitans: Pour être ledit droit d'un denier par chacune Carte, perçu sur celles comprises esdits procès verbaux & inventaires; à la déduction toutefois des dix - huit deniers par jeu qui pourroient avoir été payés sur lesdites Cartes, par lesdits Maîtres Cartiers, Ouvriers & autres Fabriquans & Débitans Cartes. Veut Sa Majesté qu'en attendant qu'Elle ait pourvu plus particulièrement à ce qui regarde la régie & l'exploitation dudit droit, la perception continue d'en être faite dans la même forme & de la manière qu'elle a été établie par les Édits Déclarations & Arrêts de son Conseil, lesquels seront exécutés selon leur forme & teneur. Enjoint Sa Maiesté aux sieurs Commissaires départis dans l'exécution du présent Arrêt. FAIT au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingttroisiéme de Janvier mil sept cent cinquante-un. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui commet Léonard Maratray, pour faire la régie du droit sur les Cartes, au profit de l'Hôtel-Royal Militaire; dispense les Commis de prêter un nouveau serment, & de se servir de papier timbré pour l'administration de ladite régie : Et ordonne qu'il ne sera payé que trois sols pour le contrôle de chaque exploit donné pour raison dudit droit: Fixe au premier Avril 1750, l'époque de la jouissance dudit Hôtel Royal; & prescrit la forme du compte que Jean-Baptiste Bocquillon, ci-devant Régisseur dudit droit, doit rendre audit Maratray, non seulement pour le droit, mais encore pour les meubles, effets & ustensiles qui appartenoient au Roi dans les Bureaux & Manufactures, & qui ont été cédés à l'Ecole Royale.

## Du 30 Avril 1751.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

L E Roi ayant, par Édit du mois de Janvier dernier, accordé à l'Ecole Royale Militaire, par forme de pre-

mière dotation, le droit rétabli sur les Cartes à jouer, par la Déclaration du 16 Février 1745, ensemble l'augmentation dudit droit, ordonnée par la Déclaration du 13 dudit mois de Janvier, sans fixer, par rapportà l'ancien droit, le temps auquel l'Ecole Royale Militaire devoit en commencer la jouisfance, & fans expliquer ses intentions, tant sur les effets existant dans les Manufactures établies pour le compte de Sa Majesté, que sur les moules, meubles, effets & offices, servant & appartenant à la régie & exploitation dudit droit; à quoi Sa Majesté desirant pourvoir: Ouï le rapport, LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que le droit rétabli sur les Cartes à jouer, par la Déclaration du 16 Février 1745, appartiendra à l'Ecole Royale Militaire, à compter du premier Avril 1750: Veut Sa Majesté que ledit droit, ensemble l'augmentation qui en a été ordonnée par la Déclaration du 13 Janvier dernier, soient régis (a), perçus & administrés au profit de l'École Royale Militaire, par Léonard Maratray, ses Procureurs & Commis Prépotés, conformément aux Edits des mois d'Octobre 1701 & Janvier dernier, aux Déclarations des 17 Mars 1703, 16 Février 1745, 21 Octobre 1746, & 13

<sup>(</sup>a) Ces droits suivant l'article II. de l'Edit de création de l'Ecole Royale Militaire, ne doiven pas être assermés,

Janvier dernier, & aux Arrêts & Réglemens rendus en conféquence: lui permet Sa Majesté de régir lesdits droits, & de pourvoir à tout ce qui sera jugé nécesfaire pour l'administration d'iceux, d'établir des Bureaux, nommer des Commis, se servir de ceux qui sont actuellement en place, même des Commis des Fermes, sans qu'il soit tenu de leur donner de nouvelles Commissions, ni de leur faire prêter de nouveau serment, dont Sa Majesté les a dispensés & dispense. Ordonne Sa Majesté, qu'à compter du premier Avril 1750, ledit Léonard Maratray prendra possession des Bureaux & des Manufactures de Cartes, (a) établis pour le compte de Sa Majesté, à Paris, à Grenoble & à Clermont en Auvergne; ensemble des Cartes, cartons, papiers, moules, cachets, poincons, meubles, outils & ustentiles, & généralement de tous les effets appartenant à Sa Majesté dans lesdits Bureaux & dans lesdites Manufactures, même des onze Offices d'Inspecteurs des Cartiers, qui ont été levés au Conseil par Jean Souillard, ci-devant Fermier du lit droit, & ensuite transportés à Jean-Baptisse Bocquillon, Régisseur audit droit pour le compte de

<sup>(</sup>a) Les Manufactures de Cartes ont été supprimées depuis l'établissement de la nouvelle Régie, qui n'en conserve pas moins le droit de sa riquer, ce droit étant attaché aux Offices d'Inspecteurs des Cartiers.

Sa Majesté: desquels droits, effets & offices, ledit Bocquillon & ses cautions compteront audit Maratray, par simples bordereaux, inventaires & remise des titres, pour le temps qu'ils ont régi depuis ledit jour premier Avril 1750; & lui payeront le débet, si aucun y a; fauf à lui à se faire rendre les comptes dudit droit, directement par les Receveurs, Commis & Employés dudit Bocquillon, pour l'année entiére du premier Avril 1750, au dernier Mars 2751; au moyen de quoi ledit Bocquillon & ses cautions en demeureront bien & valablement quittes & déchargés envers ledit Maratray, ainsi qu'envers Sa Majesté, en rapportant, dans le compte de leur régie, les reconnoissances dudit Maratray, au bas des bordereaux & inventaires desdits droits & effets, & des titres desdits onze Offices d'Inspecteurs des Cartiers. Dispense Sa Majesté ledit Maratray, de se servir de papier timbré pour l'administration de sa régie: lui permet de décerner ses contraintes, tant contre ses Procureurs, Receveurs & Commis, en retard de compter ou de payer, que contre les Redevables dudit droit, suivant & conformément aux réglemens rendus sur le fait des Aydes; & de se servir de tels Huissiers & Sergens qu'il jugera à propos. Veut Sa Majesté que, conformément à l'Arrêt du 30 Juin 1748, il ne soit perçu que trois sols de contrôle de

chaque exploit qui sera donné pour raison de ladite régie. Enjoint Sa Majesté au sieur Lieutenant Général de Police à Paris, & aux sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, de tenir la main, chacun en droit soi, à l'exécution du présent Arrêt, qui sera exécuté nonobstant toutes oppositions ou empêchemens, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté s'est réservé la connoissance & à son Conseil, & icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances à Versailles, le trentième jour d'Avril mil sept cent cinquante un. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Dyois, Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A notre amé & féal Conseiller en notre Conseil d'Etat, le sieur Berryer, Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville, Prévôté & Vicomté de Paris : & aux sieurs Intendans & Commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, SALUT. Nous vous mandons & enjoignons, par ces présentes signées de Nous, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution de l'Arrêt dont extrait est ci-attaché sons le

contre-scel de notre Chancellerie 7 cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant pour les causes y contenues: Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de signifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore, & de faire, pour l'entière exécution d'icelui, tous actes & exploits nécessaires, fans autre permission, nonobstant clameur de haro, Chartre normande & Lettres à ce contraires Voulons qu'aux copies dudit Arrêt & des presentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme aux originaux: CAR tel est notre plaisir. Donné à Verfailles le trentième jour d'Avril, l'an de grace mil sept cent cinquante un, & de notre règne le trente-sixième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Dauphin, Comte de Provence. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON, Et scellé.



## ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Portant Réglement pour la perceptions du droit sur les Cartes.

Du 9 Novembre 1751.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

r E Roi ayant fixé, par sa Déclaration du 13 Janvier dernier, le droit rétabli sur les Cartes à jouer, par celle du 16 Février 1745, à un denier par chaque carte dont seront composés les jeux qui sont ou pourront être dans la suite en usage, pour le produit en être appliqué à l'établissement & à l'entretien de l'Ecole Royale Militaire: Et Sa. Majesté étant informée que les précautions prises par les anciens Réglemens ne suffisent pas pour arrêter les fraudes qui se commettent, Sa Majesté a jugé nécessaire de rendre un nouveau Réglement qui, en rappellant & expliquant les dispositions des anciens, en contiendra de nouvelles, pour procurer un recouvrement plus facile, & assurer davantage la perception du droit. A quoi desirant pourvoir: Ouï le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON Conseil, a ordonné & ordonne ce qui suit.

#### ARTICLE PREMIER.

Obligation aux Cartiers den'employer d'autre papier que celui à la marque de la Régie, pour les figures & les points.

A compter du jour de la publication du présent Arrêt, il sera fourni aux Cartiers, par le Régisseur du droit sur les Cartes du papier propre à l'impresfion des Cartes à figures & à point, sans qu'ils puissent en employer d'autre à cet usage; à peine contre les contrevenans, de trois mille livres d'amende, applicable un tiers au dénonciateur, le surplus à l'Ecole Royale Militaire, de confiscation des cartes, cartons & impressions, & d'être déchus pour toujours de la Maîtrise, & de droit de fabriquer des Cartes.

#### II.

Défense de marque du papier du Ré. gisseur à peime defaux,

Pourra le Régisseur faire entrer dans contrefaire la la composition dudit papier telles marques ou tels filigranes que bon lui semblera: Permet Sa Majesté aux Fabriquans de papier qu'il commettra, de les employer. & de donner au papier qu'il fera faire pour l'impression des Cartes, les dimensions & le poids qui leur seront ordonnés, nonobstant l'Arrêt du Conseil du 18 Septembre 1741. Enjoint Sa Majesté à tous autres Fabriquans de se conformer audit Arrêt, & leur défend de contrefaire ledit papier, à peine d'être poursuivis extraordinairement, & punis comme pour crime de faux.

#### III.

Le droit d'un denier par chaque carte Droit payé sera levé & perçu par le Régisseur sur comptant ledit papier, à proportion de ce que vraison dupachaque feuille contiendra de cartes, & pier, à raison ce indépendamment du prix marchand d'un denier dudit papier, lesquels droits & prix par Carte, outre le prix marchand feront payés comptant par les marchand, à Cartiers lors des livraisons qui leur en la déduction seront faites, à la déduction du droit du onzième de dix feuilles au-dessus de chacun cent, chets; les dont il leur sera fait remise pour leur redevables tenir lieu de tous déchets; & dans le poursuivis par cas où le Régisseur leur auroit fait des voie de concrédits, il pourra procéder contr'eux par voie de contrainte, conformément aux Réglemens rendus sur le fait des Aides.

#### IV.

Dispense Sa Majesté pour l'avenir les Dispense de Cartiers de porter au Bureau de la faire timbrer le papier-cara régie le papier-cartier servant au dessus rier. de la carte, pour y être timbré.

#### V.

Les Cartiers continueront de porter Obligationde au Bureau du Régisseur le papier destiné au moulage des figures, pour être reaux de la imprimé sur ses moules: leur fait Sa Régie; & in-Majesté défenses, & à tous Ouvriers, Marchands & autres, de vendre, débiter ni fabriquer aucunes Cartes à jouer, si les moules à

faire les moulages aux Euionction de dits Bureaux

portraits étrangers.

les figures n'en sont imprimées sur lesdits moules, à peine de confiscation des Cartes, outils & ustensiles servant à la fabrication, de trois mille livres d'amende, applicable comme dessus, & d'interdiction de leur maîtrise & commerce: leur enjoint Sa Majesté, sous les mêmes peines, de remettre au Bureau du Régisseur, leurs moules pour les Cartes à portraits étrangers, & leur défend d'imprimer lesdites Cartes ailleurs qu'au Bureau de la régie.

#### VI.

Défense de Cautes.

Fait Sa Majesté defenses à tous parrecouper des ticuliers, de travailler dans quelques lieux & maisons que ce soit, à recouper des Cartes; à peine de confiscation des Cartes, outils & ustensiles, & de mille livres d'amende, applicable comme dessus, pour la première fois; & en cas de récidive, de trois mille livres d'amende & du carcan.

#### VII.

Défense de vendre ni colporter des Cartes réafsorties ou recoupées.

Fait pareillement défenses Sa Majesté, aux Cartiers, Débitans de Cartes, & généralement à tous autres, de vendre, débiter & colporter des Cartes réassorties, recoupées ou fabriquées en fraude, à peine de mille livres d'amende: Permet en outre Sa Majesté aux Commis du Régisseur, d'arrêter & d'emprisonner ceux & celles qui

seront surpris colportant desdites Cartes.

#### VIII.

Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes, de quelque état & condition toutes qu'elles soient, de tenir dans leurs sonnes Châteaux, Hôtels, Couvens, Com- maisons pour munautés & Maisons, aucun moule la fabrication propre à imprimer des Cartes à jouer; des Cartes, d'y retirer ni souffrir travailler à la fa- ni de receier brique & recoupe des Cartes & Tar- outils. rots, aucuns Maitres Cartiers, Ouvriers, Compagnons, Apprentifs, ou autres, à peines de désobéissance & de pareille amende de trois mille livres, applicable comme dessus.

Défenses à

#### IX.

Ne pourront les Cartiers, Ouvriers & autres, travailler à la fabrication des fabriquer des Cartes ailleurs que dans les Villes dénommées en l'état annexé au présent les que celles Arrêt, nonobstant tous Statuts, Régle- qui sont désimens, Loix & Usages à ce contraires: Fait en conséquence Sa Majesté défenses aux Cartiers qui sont établis dans les autres Villes, de continuer leur commerce, après avoir employé les moulages qu'ils se trouveront avoir en leur possession lors des inventaires qui feront faits chez eux après la publication du présent Arrêt; à peine contre ceux qui contreviendront à la présente

Défense de Carres dans d'autres Vilgnées par l'état arrêté au Conseil.

disposition, de confiscation des Cartes, outils & ustensiles, & de trois mille livres d'amende, applicable comme dessus: Veut Sa Majesté que les Cartiers actuellement établis dans les Villes & lieux où la fabrication des Cartes est prohibée par le présent Arrêt, puissent s'établir dans les Villes où elle est permise, autres toutesois que celles où il y a maîtrise & jurande, en faisant au Bureau de la régie les déclarations ci-après ordonnées.

#### X.

Les Cartiers obligés de se faire inscrire au Bureau de la Régie, ainsi que leurs compagnons & apprentifs.

Les Cartiers seront tenus dans le délai d'un mois, de se faire inscrire au Bureau de la Régie, & d'y faire déclaration du nombre de Compagnons, Ouvriers & Apprentiss qui travailleront chez eux à la fabrique & apprêt des Cartes & Tarrots, desquels Compagnons, Apprentifs & Ouvriers, ils donneront les nom, surnom, âge, demeure & pays; & ne pourront en renvoyer un ou plusieurs, ni en recevoir de nouveaux sans faire une pareille déclaration, à peine de cinq cens livres d'amende, applicable comme dessus.

#### XI.

Défenses

Ne pourront les Cartiers travailler à aux Cartiers l'apprét & fabrication des Cartes ailde fabriquer ailleurs qu'en leurs que dans les maisons & lieux par leurs mai- eux occupés, soit à titre de pro-

priété, soit à titre de bail : Leur dé-sons & dofend Sa Majesté d'avoir des atteliers miciles fecrets & inconnus au Régisseur, sous clarés. les peines portées par l'article V : & les Propriétaires ou principaux Locataires où lesdits atteliers secrets & cachés auront été découverts, seront condamnés personnellement à pareille amende de trois mille livres, applicable comme dessus, sans que cette peine puisse être réputée comminatoire en aucun cas. Et pour prévenir toute difficulté sur l'exécution du présent article, seront tenus lesdits Cartiers d'insérer dans la Déclaration ordonnée par l'article précédent, le nombre d'atteliers qu'ils auront dans les lieux par eux occupés; & ne pourront, sous les mêmes peines, aucuns Propriétaires ni principaux Locataires de maisons, louer, sous-louer ni prêter leurs maisons, en tout ou partie, à aucun Cartier ou Fabriquant de Cartes, sans en faire leur déclara, tion au Bureau de la régie; laquelle déclaration fera inscrite & par eux signée sur un registre qui sera tenu à cet effet.

#### XII.

Fait Sa Majesté désenses à toutes Désenses à personnes, de quelque qualité & con- toutes perdition qu'elles soient, autres que les sonnes autres Maîtres Cartiers, même aux Maîtres que les Maîtres Cartiers, & Marchands des Corps & Communaude vendre des tés, qui prétendent avoir le droit de Cartes sans

permission du Régisseur.

débiter des Cartes, de vendre & colporter aucunes Cartes à jouer, même dans les lieux où il n'y aura pas de Maîtres Cartiers, sans une permission par écrit du Régisseur, lequel pourra refufer ou révoguer ladite permission lorsqu'il le jugera à propos; & ce, nonobstant tous privilèges, statuts, lettres & usages à ce contraires; le tout à peine de confiscation des Cartes, & de mille livres d'amende, applicable comme dessus. Pourra le Régisseur établir pour Débitans, telles personnes qu'il jugera à propos, même dans les Villes où la fabrication des Cartes est permise. quoiqu'il y ait Maîtrise ou Jurande.

#### XII.

Enveloppes fixains, collées par les Commis du Régisseur, de contrôle à fa marque,

Les Cartiers seront tenus de mettre des jeux & dans leurs enveloppes les jeux & sixains à mesure qu'ils les assortiront : Veut Sa Majesté que lesdits jeux & sixains soient collés par les Commis de la régie, chez avec la bande les Cartiers, avec une bande, sur laquelle sera empreinte la marque du Régisseur : Leur fait Sa Majesté défenses d'avoir des jeux assortis, qu'ils ne soient dans les enveloppes; sans qu'ils puissent en vendre aucun jeu avant que l'enveloppe ait été collée avec la bande du contrôle de la régie; à peine de confiscation des Cartes & de mille livres d'amende.

#### XIV.

Les Cartiers, tant dans la Ville de Les envelope Paris que dans les autres Villes où la pesporterone fabrication des Cartes est permise, se les nom, deconformeront aux statuts de leur Com- gne & blumunauté: Veut en conséquence Sa Ma- teaux jesté, que les enveloppes dont ils se ser- Maîtres Carviront, portent leurs nom, demeure, enseigne & bluteaux.

tiers.

#### XV.

Ne pourront les Commis du Régifseur, apposer la bande de contrôle, qu'au dessous des jeux & sixains.

Bande de contrôle apposée au dessous des jeux & fixains.

#### XVI.

Enjoint Sa Majesté à toutes personnes Injonction à qui, après la publication du présent Arrêt, se trouveront avoir des Cartes, de les porter ou envoyer au Bureau le plus prochain, dans le délai de trois trois mois, pour y recevoir gratis, la bande aux Bureaux de contrôle du Régisseur; à peine contre ceux chez qui il en seroit trouvé après apposégratis, ledit temps, de confiscation & de cinq cens livres d'amende: N'entend néanmoins Sa Majesté, que le Régisseur, soit tenu d'apposer la bande de contrôle fur les jeux & sixains qui ne se trouveroient point dans l'enveloppe du Régisseur, ou cachetés de son cachet.

ceux qui ont des Cartes. de les envover de la Régie, pour y être la bande de contrôle.

#### XVII.

Personnes fuiettes vifites des Commis du Régisseur.

Enjoint Sa Majesté à toutes personaux nes tenant Académies, Caffés, Cabarets, Tabagies, jeux de Paume, de Billard ou de Boule, aux Epiciers, Chandeliers, Grenetiers, Merciers, Regratiers, ensemble à tous ceux qui font usage de vieilles Cartes, de souffrir les visites & exercices des Commis du Régisseur; à peine, en cas de refus. de cinq cens livres d'amende. Leur défend Sa Majesté, & à toutes autres personnes, de quelque état & condition qu'elles soient, d'acheter, vendre, tenir dans leurs maisons, ou souffrir qu'il y soit présenté aux joueurs aucuns jeux de cartes qui n'auroient pas été fabriqués avec le papier de la régie. & qui ne porteroient pas la bande de contrôle du Régisseur, à peine de mille livres d'amende applicable comme dessus.

# XVIII.

Défenses de commerce des Cartes étrangères.

Défend Sa Majesté l'entrée & le Pentrée & du commerce des Cartes fabriquées dans les pays étrangers & dans les Principautés qui sont enclavées dans le Royaume, à peine de trois mille livres d'amende. Enjoint Sa Majesté à tous Commis & Gardes, même aux Cavaliers des Maréchaussées d'emprisonner ceux qui en introduiront : Défend Sa Majesté l'usage desdites Cartes

à tous ses Sujets, à peine contre ceux qui s'en trouveront saisis, de confiscation & de mille livres d'amende.

#### XIX.

Fait Sa Majesté défenses à tous Voi- Défenses de turiers tant par eau que par terre, de transporter se charger ni de transporter des Cartes fans congé. en caisses, ballots ou autrement, sans un congé du Régisseur ou de ses Prépofés, qui pourront être présens aux chargemens & déchargemens des voitures: à peine de confiscation des cartes, chevaux & voitures, & de cinq cens livres d'amende applicable comme dessus : Et feront tenus ceux pour qui les cartes seront destinées, d'en faire déclaration à l'instant de l'arrivée, au Bureau de la régie, & d'y remettre le congé.

#### XX.

Permet Sa Majesté aux Commis & Préposés du Régisseur de faire, pour la de visiter conservation du droit sur les Cartes, dans les lieux des vilites & recherches dans les Châl privilégiés & teaux, Hôtels, Couvens, Communautés & tous lieux privilégiés, & chez sonnes, en toutes sortes de personnes, de quelque prenant une qualité & condition qu'elles puissent ordonnance, être, en prenant une Ordonnance, ou en affister se faifant assister d'un Juge: Enjoint Sa Juge. Majesté au premier Juge sur ce requis, d'autoriser lesdites visites, même d'accompagner lesdits Commis & Préposés;

chez toutes fortes de per-

& à toutes personnes de les souffrir . & peine de cinq cens livres d'amende. N'entend néanmoins Sa Majesté, que les Commis du Régisseur soient tenus de prendre la permission, ou de se faire assister d'un Juge dans les visites qu'ils feront chez les Cartiers ou Débitans. & dans celles qui sont autorisées par l'article XVII du présent Arrêt. Déclare aussi Sa Majesté sujets aux visites des Commis, les Maîtres Cartiers. Compagnons, Apprentifs & Ouvriers Cartiers qui se retireront dans les Villes & lieux où la fabrication est prohibée. ou qui déclareront abandonner leur profession.

#### XXI.

Défenses aux Cartiers de confondre dans leurs bouriques, les différentes natures de jeux & des papiers.

Pour faciliter les exercices & les vérifications des Commis de la régie, les Cartiers seront tenus de séparer dans leurs magasins & boutiques, les différentes natures de jeux & les différentes natures de papier: Leur fait Sa Majesté désenses d'y confondre le papier qui leur sera sourni par le Régisseur avec celui qui forme le dessus de la carte, ni l'un & l'autre avec l'étresse ou main brune.

#### XXII.

Désenses aux Fait Sa Majesté désenses à tous Gra-Graveurs & veurs, tant en cuivre qu'en bois, & à à tous autres, de graver aucun moule ou cuns moules aucune planche propre à imprimer des Cartes, sans la permission par écrit du ni marques Régisseur; comme aussi de contresaire du Régisseur, fes filigranes, timbres, cachets & autres mission marques; à peine pour la première fois écrit. du carcan, & de trois mille livres d'amende applicable comme dessus; & en cas de récidive, de pareille amende & des galères pour neuf ans.

#### XXIII.

Ceux qui auront été condamnés à des amendes pour rébellion, fraude & contravention, seront contraints par par corps au corps au payement d'icelles.

Les contrecontraints pavement des amendes.

#### XXIV.

Permet Sa Majesté au Régisseur, de faire informer contre ceux qui contreferoient les moules, formes & autres marques de la régie, qui se serviroient de ceux qui auront été contrefaits, & même contre ceux qui en auroient favo risé la contrefaction & l'usage, pour les faire condamner aux peines portées par le présent Arrêt.

Faculté au Régisseur de pri céder par la voie d'information. tant contre les contrevenans, que ceux qui les auront favorisés.

#### XXV.

Veut Sa Majesté que les Employés Les Commis de la régie du droit sur les Cartes, du Régisseur jouissent des priviléges & exemptions jouiront des mêmes dont jouissent les Commis des Fermes. vilèges Seront au surplus l'Edit du mois d'Octoexemptions bre 1701, les Déclarations des 17 dont jouis

Mii

sentles Com- Mars 1703, & 21 Octobre 1746, & mis des Fer- autres Réglemens concernant le droit mes du Roi, sur les Cartes, exécutés en ce qui ne sera point contraire aux dispositions du présent Arrêt. Enjoint Sa Majestéau sieur Lieutenant Général de Police à Paris, & aux sieurs Intendans dans les Provinces, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera lu, publié & affiché par tout où besoin sera, & exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchemens, dont si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve la connoissance & à son Conseil, & icelle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi. Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau, le neuf Novembre mil sept cent cinquante-un. Signé, M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

> OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU. ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Diois, Provence, Forcalquier & terres adjacentes: A notre amé & féal Conseiller en notre Conseil d'Etat le sieur Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville, Prévôté & Vicomté de Paris; & à nos aussi amés & féaux Conseillers en nos Confeils les sieurs Intendans & Commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, SALUT. Nous vou

lons & vous mandons, par ces Présentes signées de notre main, que conformément à l'Arrêt ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, vous ayez à vous employer & tenir la main à l'exécution dudit Arrêt. fuivant sa forme & teneur. Commandons à notre Huissier ou Sergent premier requis, de faire, pour l'exécution dudit Arrêt & de ce que vous ordonnerez en conséquence, tous exploits, fignifications, & autres actes requis & nécessaires, nonobstant clameur de haro, chartre normande & autres choses à ce contraires, sans pour ce demander autre congé ni permission: CAR tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau, le neuvième jour de Novembre, l'an de grace mil sept cent enquante-un, & de notre regne le trente-septiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi Dauphin, Comte de Provence. Signé, M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

ÉTAT des Villes où Sa Majesté veut & entend que la fabrication des Cartes soit restreinte, en exécution de l'Arrêt de son Conseil de cejourd'hui.

| Généralités. | où la fabrication<br>des Cartes<br>est permise. |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Paris        | Paris.<br>Verfailles.<br>Beauvais.              |
| Artois       | - Saint Omer.                                   |
| Amiens       | - \{ Amiens. Abbeville.                         |
| Alençon      | -{ Alençon.<br>Lisieux.                         |
| Alface       | Strasbourg.<br>Colmar.<br>Beffort.              |
| Auch & Pau   | Auch. Pau. Bayonne. Dax. Tarbes.                |
| Bourges      | - 1 Bourges.                                    |
| Bordeaux     | Bordeaux. Agen. Périgueux.                      |

# GÉNÉRALITÉS.

# VILLES où la fabrication des Cartes est permise.

| Bretagne          | Rennes. Nantes. Breft. L'Orient. Morlaix. |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Caën              | Caën.                                     |
| Châlons           |                                           |
| Dijon             | I Dijon.                                  |
| Flandre           | {Lille.<br>Dunkerque.<br>Cambray.         |
| Franche - Comté - | - S Befançon. Salins.                     |
| Grenoble          | { Grenoble. Romans.                       |
| Hainaut           | Valenciennes.                             |
| La Rochelle       | - { La Rochelle. Saintes.                 |
| Limoges           | { Limoges.<br>Angoulême.                  |
| Lyon              | - S Lyon.<br>Montbrison.                  |
|                   | Miv                                       |

#### GÉNÉRALITÉS.

VILLES
où la fabrication
des Cartes
est permise.

| Metz   Metz.  Montpellier   Metz.  Montpellier Nimes.  Béziers.  Le Puy.  Montauban   Montauban.  S Orléans. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montauban   Montauban.                                                                                       |
|                                                                                                              |
| 5 Orléans.                                                                                                   |
| Orléans S Orléans. Blois.                                                                                    |
| Poitiers   Poitiers.                                                                                         |
| Provence Saix. Marfeille. Toulon.                                                                            |
| Rouen { Rouen.<br>Le Havre.                                                                                  |
| Riom S Clermont. Thiers.                                                                                     |
| Toulouse   Toulouse.                                                                                         |
| Tours Tours.<br>Angers.<br>Le Mans.                                                                          |

Il ne pourra s'établir des Cartiers dans les Généralités de Moulins & de Soissons, ni dans la Province du Roussillon. Fait & arrêté au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau, le neuf Novembre mil sept cent cinquante-un. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

NICOLAS - RENÉ BERRYER, Chevalier, Conseiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris;

Vu l'Arrêt du Conseil d'Etat du Roi cidessus, & les Lettres de commission à nous adresses, Nous ordonnons qu'il sera imprimé, lu, publié & affiché, pour être exécuté selon sa sorme & teneur; & à ce que personne n'en ignore. Fait à Paris, en notre Hôtel, le vingt deux Décembre mil sept cent cinquante-un. Signé BERRYER.



#### DECLARATION DU ROI,

Concernant les Inscriptions de Faux.

Donnée à Versailles le 25 Mars 1732.

Registrée en la Cour des Aydes.

I OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NA-VARRE: A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALUT. Par nos Ordonnances des années 1680 & 1681. & par nos Déclarations & Réglemens des 14 Janvier 1693, 6 Janvier & 14 Avril 1699, 9 Mai 1702, 19 Mai 1711, 7 Octobre 1713, 18 Décembre 1714, 7 Octobre 1721, 6 Mars 1722, 7 & 15 Décembre 1723, 4 Avril 1724, & 12 Mai 1727, & autres rendus en conséquence, Nous avons limité les temps, & prescrit les formalités qui doivent être observées pour instruire & juger les Inscriptions de faux (a), qui sont formées contre les Procès-verbaux des Commis & Em-

<sup>(</sup>a) Les procès-verbaux des Commis & Préposés à la perception du droit sur les Cartes, étant assu-jettis aux formes prescrites par les Réglemens concernant les Aydes & autres droits, on a cru devoir insérer dans ce Recueil la Déclaration du Roi du 25 Mars 1732, sur les Inscriptions en Faux, contre les procès-verbaux des Commis & Employés des Fermes.

ployés de nos Fermes : ces Réglemens qui ont été rendus pour avoir lieu dans différentes Provinces de notre Royaume, à mesure que les fraudes s'y sont multipliées, ne sont suivis que dans les Cours où ils ont été enregistrés : Et jugeant qu'il est important que la même Jurisprudence soit observée dans toutes les Cours & Juridictions aufquelles la connoissance du fait de nos Fermes est attribuée, Nous avons résolu de rassembler dans un seul Réglement, les dispositions contenues dans ceux qui ont été rendus jusqu'à présent. A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces présentes, signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît.

#### ARTICLE PREMIER.

Que ceux qui voudront s'inscrire en faux contre les Procès-verbaux des Commis & Employés de nos Fermes, pour fraudes, faux-saunage ou contrebande commises contre nos droits, seront tenus de le déclarer au plus tard dans le jour de l'échéance des assignations qui leur seront données à la Requête de nos Fermiers & Sous-Fermiers, à l'audience de la Jurisdiction, ou par écrit, & de leur faire signifier dans le même temps, copie de la quittance de M vi

l'amende qui sera consignée pour cet effet, faute de quoi ils n'y seront plus reçus.

#### II.

Aucune personne ne sera reçue à l'inscription de faux pour fait de nos grandes & petites Gabelles, Aydes & autres droits de nos Fermes, sans avoir préalablement configné en deniers. ès mains des Receveurs des Greniers. ou Contrôleurs des dépôts; & pour les autres parties de nos Fermes, ès mains des Buralistes du Contrôle & des Exploits, chargés de faire la recette des amendes, & non ailleurs; l'amende de foixante livres pour les inscriptions de faux formées dans les Jurisdictions inférieures; & celle de cent livres pour celles qui seront formées dans nos Cours des Aydes, ou autres qui connoissent des droits de nos Fermes, ès mains des Receveurs desdites amendes.

#### III.

Le même jour que les inscriptions de faux auront été faites, les inscrivans seront tenus de passer & signer les dites inscriptions au Greffe de la Jurisdiction où ils procéderont, & de déclarer par le même Acte, les noms, surnoms, qualités & demeures des témoins dont ils entendent se servir; faute de quoi ils demeureront déchus de leur inscrip-

277

tion, sans qu'ils puissent par la suite faire entendre d'autres témoins.

#### IV.

L'Acte d'inscription de faux étant passé dans la forme portée par les articles précédens, sera signissé dans le jour de sa date à nosdits Fermiers.

#### V.

En cas d'inscription de faux faite dans la forme ci-dessus, les moyens en seront fournis par les inscrivans, & mis au Gresse dans les vingt-quatre heures, faute de quoi les moyens ne pourront plus être admis, & seront rejettés.

#### VI.

Dispensons nos Fermiers de faire comparoître leurs Commis pour soutenir leurs Procès-verbaux véritables, d'en représenter les originaux, ni de déclarer qu'ils veulent s'en servir; pourvu qu'ils ayent été dûement affirmés, & que le double desdits originaux ait été remis au Greffe, conformément à nos Ordonnances & Réglemens.

#### VII.

Les Officiers des Elections, Greniers à sel, Maîtres des ports, Juges des traittes, & tous autres qui connoissent

des droits de nos Fermes, ne pourront passer outre à l'instruction des inscriptions de faux, sorsqu'il y aura appel de la Sentence qui aura jugé les moyens de faux pertinens & admissibles, jusqu'à ce que ledit appel ait été jugé; à peine de nullité des procédures, d'interdiction des Juges, & des dommages & intérêts des Appellans.

#### VIII.

Leur défendons d'admettre aucune preuve testimoniale, ni de recevoir aucune Requête en plainte contre les Commis & Employés, tendantes à détruire leurs procès-verbaux; sauf aux Parties assignées de s'inscrire en faux contre lesdits procès verbaux, s'ils le jugent à propos, en observant les formalités prescrites par les précédens articles.

#### IX.

A l'égard des accusés de faux-saunage, contrebande, rébellion, ou autres fraudes, qui auront été décrétés, & qui voudront s'inscrire en faux contre les procès-verbaux des Commis & Employés: Voulons que s'il ne leur a point été donné copie du procès-verbal avant la plainte du Fermier, lecture leur ensoit faite, lors de leur premier interrogatoire, & qu'ils soient tenus de déclarer au plus tard dans le troisième jour qu'ils entendent s'inscrire en faux; à cet effet consigner l'amende, passer & signer leur inscription dans la forme ci-dessus prescrite; ce qu'ils seront tenus de faire dans les vingt-quatre heures de leur premier interrogatoire, lorsqu'avant la plainte copie leur aura été donnée du procès-verbal.

#### X.

Défendons aux Officiers qui connoiffent des droits de nos Fermes, même à nos Cours, d'avoir égard aux actes & procédures qui ne seront pas conformes à la disposition des présentes, ni d'accorder d'autres & plus grands délais que ceux exprimés dans la présente Déclaration, à peine de nullité de leurs jugemens.

XI.

Leur défendons, sous les mêmes peines, de procéder à l'audition des témoins, avant le jour qui suivra la signification que les inscrivans seront tenus de faire faire à nos Fermiers, de la Sentence qui aura admis les moyens de faux.

#### XII.

Ceux qui voudront s'inscrire en faux contre les procès-verbaux des Commis & Employés de nos Fermes, avant d'être assignés sur iceux, seront tenus de se consormer aux sormalités prescrites par ces présentes. Si donnons en MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour des Aydes à Paris, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, observer & exécuter selon leur forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Réglemens, & autres choses à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes. CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles le vingt-cinquième jour de Mars, l'an de grace mil sept cent trente-deux, & de notre règne le dix-septième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par Je Roi, PHELYPEAUX. Vu au Conseil, ORRY. Et scellé du grand sceau de cire jaune.

Registrées en la Cour des Aydes, oui; & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécunées selon leur forme & teneur; à la charge que s'il n'a pas été donné copie du procès - verbal avant la plainte du Fermier, lecture en sera faite aux accusés lors de leur premier interrogatoire; & que dans les vingt-quatre heutes dudit interrogatoire, le Fermier sera tenu de leur donner copie du procès-verbal, au moyen de quoi les accusés seront tenus de déclarer au plus tard dans les trois jours dudit premier interrogatoire, s'ils entendent s'inscrire en faux, & de satisfaire aux autres formalités prescrites par l'article IX
desdites Leures: Et ordonné que copies
collationnées d'icelles seront envoyées ès
Sièges des Elections, Greniers à Sel,
Bureaux des Traites, Dépôts des Sels,
& Juges de la Marque de Fer du ressort de
la Cour, pour y être lues, publiées &
registrées, l'Audience tenant. Enjoint aux
Substituts du Procureur Général esdits
Sièges, d'y tenir la main, & de certisser
la Cour de leurs diligences au moss. A
Paris, en la première Chambre de ladite
Cour des Aydes, le trentième Avril mil
sept cent trente-deux. Collationné. Signé
LE FRANC.



### ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui renvoie pardevant les Commissaires du Bureau des Oblats, la connoissance, tant des contraventions au droit établi sur les Cartes à jouer, que des contestations nées & à naître à l'occasion du même droit; ensemble des procès, différends & contestations mus & à mouvoir concernant l'Ecole Royale Militaire, de quelque nature qu'ils puissent être.

#### Du 15 Octobre 1757.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

E Roi étant informé que les vues qu'il s'est proposées, en affectant à son Ecole Royale Militaire le produit du droit sur les Cartes à jouer, n'ausoient qu'une exécution imparfaite si Sa Majesté n'ajoûtoit de nouvelles précautions (a) à celles qu'Elle a déja pri-

(a) Le Roi adressa au Parlement le 28 Janvier 1756, une Déclaration du 20 du même mois, concernant la perception du droit sur les Cartes. Le 29 Juillet suivant les Gens du Roi rendirent compte à l'assemblée des Chambres des démarches que les Gens du Roi de la Cour des Aydes avoient ses pour assurer la perception de ce droit; Sa Majesté se seroit fait représenter les Réglemens déja rendus sur cette matière, & notamment l'Edit du mois d'Octobre 1701, ses Déclarations des 16 Février 1745 & 13 Janvier 1751, & les Arrêts de son Conseil d'Etat des 7 Août 1703, 15 Septembre 1705, 27 Novembre 1708 & 23 Janvier 1751: Et Sa Majesté voulant d'ailleurs témoigner par une continuité de marques de protection, la bienveillance particulière dont elle honore un établissement dont les succès répondent à

faites auprès d'eux, pour réclamer la connoisfance de l'affaire des Cartes. Cette réclamation an'ayant pas produit l'effet que la Cour des Aydes en attendoit, elle rendit le 3 Août de la même année un Arrêt, par lequel elle ordonnoit « Que » les contestations concernant le droit sur les » Cartes, seroient portées pardevant les Officiers » des Elections en première instance, & par ap-» pel en la Cour. Elle arrêta au surplus que le » Roi seroit supplié de lui conserver la connois-» sance des droits & impôts mis & à mettre sur » ses sujets, laquelle connoissance lui a été don-» née par son institution privativement à tous au-» tres Juges, & consirmée par la Déclaration de » 1550, & par Edits de 1551 & de 1764. »

Le 26 du même mois le Procureur Général de la Cour des Aydes fit signifier cet Arrêt aux Régisseurs du droit sur les Cartes. Le 6 de Septembre suivant le Roi sit retirer sa Déclaration du Parlement. Dès ce moment le Lieutenart Général de Police, Juge attributif du droit, s'abstint d'en connoître pour ne pas compromettre sa commission; & ce droit étant resté sans Juges dans la ville de Paris pendant une année entière, Sa Majesté se détermina le 15 Octobre 1757, à en renvoyer la connoissance au Bureau des Oblats.

ce qu'Elle s'en est promis en le formant: Our le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a évoqué & évoque, en tant que de besoin, à soi & à son Conseil, la connoissance des contra. ventions commises & à commettre, tant dans la fabrication & le débit des Cartes à jouer, que dans la perception du droit établi sur lesdites Cartes par la Déclaration du 16 Février 1745, & augmenté par autre Déclaration du 13 Janvier 1751; ensemble toutes les demandes & contestations nées & à naître à l'occasion du même droit, circonstances & dépendances, en quelques Sièges, Jurisdictions & Tribunaux qu'elles ayent été ou puissent être portées : Et pour y être fait droit, ordonne Sa Majesté, qu'à l'égard des ville & fauxbourgs de Paris, le tout sera porté devant les Commissaires députés de son Conseil, pour connoître des procès & différends concernant les pensions d'Oblats affectées à l'Hôtel Royal des Invalides; lesquels Commissaires Sa Majesté a commis & commet, à l'effet par eux d'instruire & juger lesdites contraventions, demandes & contestations, circonstances & dépendances en première & dernière instance, souverainement & en dernier ressort, suivant & conformément aux dispositions des Réglemens ci-devant rendus au sujet dudit droit, que Sa Majesté veut être exécutées selon leur forme & teneur en ce qui n'est pas contraire au présent Arrêt, Et quant aux autres Villes, Bourgs & autres lieux du Royaume, ordonne pareillement Sa Majesté que lesdites contraventions, demandes & contestations, circonstances & dépendances, seront instruites & jugées par les sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, fauf l'appel en ladite Commission, auquel cas il y sera statué souverainement & en dernier ressort: Comme aussi Sa Majesté a évoqué & évoque à soi & à son Conseil tous les procès, différends & contestations mus & à mouvoir concernant l'Ecole Royale Militaire, de quelque nature qu'ils puissent être, tant en demandant qu'en défendant, & iceux, circonstances & dépendances, a renvoyé & renvoie en ladite Commission, pour y être fait droit comme ci-dessus, souverainement & en dernier ressort, Sa Majesté attribuant pour raison de tout ce que dessus auxdits sieurs Commissaires du Conseil & Intendans respectivement, toutes cour, jurisdiction & connoissance; qu'Elle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. Fait très-expresses inhibitions & défenses à toutes Parties de se pourvoir ailleurs que devant lesdits sieurs Commissaires & Intendans, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à peine de nullité, cassation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts. Et sera

286

le présent Arrêt exécuté nonobstant toutes oppositions & autres empêchemens, pour lesquels ne sera disséré, & dont si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve & à son Conseil la connoissance, qu'Elle interdit à toutes ses Cours & Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quinze Octobre mil sept cent cinquante sept. Signé R. DE VOYER.



# ARREST DU CONSEIL D'ETAT

Qui, en interprétant l'Arrêt du Conseil de Sa Majesté du 15 Octobre 1757, ordonne que la connoissance des procès & contestations concernant l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, attribuée par ledit Arrêt à la commission des Oblats, sera restreinte aux affaires qui concerneront les droits, privilèges, immunités, accordés audit Hôtel, ensemble ses biens immeubles & possessions quelconques; & à cet effet, établit le sieur d'Outremont, Avocat au Parlement de Paris, dans les fonctions de Procureur Général de Se. Majesté en ladite commission.

Du 26 Septembre 1759.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

L Roi s'étant fait représenter l'Arrêt rendu en son Conseil le 15 Octobre 1757, par lequel Sa Majesté auroit évoqué à Elle & à son Conseil, la connoissance des contraventions commises & à commettre, tant dans la fa-

brication & le débit des Cartes à jouer. que dans la perception du droit établi sur lesdites Cartes, ensemble toutes les demandes & contestations nées & à naître à l'occasion du même droit, circonstances & dépendances, en quelques Sièges, Jurisdictions & Tribunaux qu'elles ayent été ou puissent être portées, & les auroit renvoyées devant les Commissaires députés de son Conseil pour connoître des procès & différends concernant les pensions d'Oblats affectées à l'Hôtel Royal des Invalides. pour y être fait droit en première & dernière instance, souverainement & en dernier ressort, par rapport à la ville & fauxbourgs de Paris; & par appel des Ordonnances des fieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, par rapport aux autres Villes, Bourgs & autres lieux du Royaume : Sa Majesté ayant par le même Arrêt évoqué à soi & à son Conseil les procès, différends & contestations mus & à mouvoir concernant l'Ecole Royale Militaire, de quelque nature qu'ils puisfent être, tant en demandant qu'en défendant, & iceux, circonstances & dépendances renvoyé en ladite commission, pour y être fait droit souverainement & en dernier ressort; Sa Majesté a desiré d'expliquer plus particulièrement ses intentions sur ce qui concerne la dernière disposition de cet Arrêt. dans laquelle Elle n'a pas entendu que puissen#

2,39

puissent être comprises les affaires relatives à l'administration œconomique de l'intérieur de l'Hôtel de son Ecole Militaire, laquelle administration, aux termes de l'Edit du mois de Janvier 1751, portant établissement dudit Hôtel, doit être dirigée sous les ordres immédiats de Sa Majesté, par le Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre, Surintendant dudit Hôtel, & par le Conseil que Sa Majesté a jugé à propos d'établir depuis dans ledit Hôtel; de sorte que l'attribution donnée à ladite commission par rapport aux procès, différends & contestations mus & à mouvoir concernant l'Ecole Militaire, ne doit avoir pour objet que les procès, différends & contestations qui pourroient s'élever à l'occasion des droits, privilèges & immunités accordés par Sa Majesté audit Hôtel, de même que ses biens & possessions, de quelque nature qu'ils foient : Et pour donner une forme d'autant plus constante à la manière d'instruire & de juger cette dernière espèce de procès, Sa Majesté a jugé qu'il étoit nécessaire de commettre un Procureur Général pour Elle en ladite commission. A quox desirant pourvoir : Oui le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'Arrêt rendu en son Conseil le 15 Octobre 1757, sera exécuté suivant sa forme & teneur, en ce qui concerne la connoissance des

contraventions commises & à commettre, tant dans la fabrication & le débit des Cartes à jouer, que dans la perception du droit établi sur lesdites Cartes: Et à l'égard des procès, différends & contestations mus & à mouvoir concernant l'Ecole Militaire, Sa Maiesté, en interprétant, en tant que de besoin, ledit Arrêt, ordonne que la connoissance qu'Elle a attribuée desdits procès, différends & contestations à la commission des Oblats, sera & demeurera restreinte aux affaires qui concerneront les droits, privilèges, immunités accordés par Sa Majesté audit Hôtel, ensemble ses biens immeubles & possessions, de quelque nature qu'ils soient, & dans lesquelles des tiers seront intéressés, sans que sous le prétexte de ladite attribution, l'Hôtel de l'Ecole Militaire puisse être traduit en ladite commission pour raison des affaires relatives à son administration intérieure & œconomique, de quelque espèce qu'elles soient, desquelles Sa Majesté s'est réservée la connoissance; à l'effet de quoi veut Sa Majesté que ladite administration continue à être dirigée sous ses ordres, par le Secrétaire d'Etat ayant le département de la Guerre, suivant & conformément aux dispositions de l'Edit du mois de Janvier 1751, & à l'Ordonnance rendue par. Sa Majesté le 6 Juin 1753, pour la tenue des Conseils d'administration,

d'œconomie & de police dans ledit Hôtel. Ordonne au furplus Sa Majesté que les procès, différends & contestations concernant les privilèges & les biens de l'Ecole Militaire, seront instruits en ladite commission dans la forme prescrite par les Réglemens concernant la procédure que Sa Majesté veut être observée en ton Conseil. Et pour assurer d'autant plus la forme de cette instruction, Sa Majesté a commis & commet le sieur d'Outremont, Avocat au Parlement de Paris, aux fonctions de son Procureur Général en ladite commission, pour, en ladite qualité, faire & requérir au nom de Sa Majesté, dans lesdits procès, différends & contestations, tout ce qu'il appartiendra pour la conservation des droits & privilèges accordés à l'Ecole Milifaire, ensemble des biens immeubles & possessions dont elle jouit, à quelque titre que ce soit. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-six Septembre mil sept cent cinquante-neuf. Signé, LE MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE.



# ARREST DU CONSEIL D'ETAT

Qui ordonne que toutes les demandes qui pourront concerner les biens ou droits appartenans à l'Hôtel Royal des Invalides, ou à l'Hôtel de l'E-cole Royale Militaire, seront formées par le ministère du Procureur Général du Roi en la Commission, &c.

#### Du 13 Mars 1761.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

LE Roi s'étant fait représenter les Arrêts ci-devant rendus en son Conseil, par lesquels Sa Majesté auroit renvoyé pardevant les Commissaires de son Conseil toutes les contestations concernant l'Hôtel Royal des Invalides & l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, pour les juger en dernier ressort: Et Sa Majesté desirant témoigner de plus en plus la protection qu'Elle accorde auxdits Hôtels, en leur procurant l'expédition la plus prompte & la moins dispendieuse desdites contestations, Elle auroit résolu d'expliquer ses intentions à ce sujet. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport, SA MAJESTÉ

293

ETANT EN SON CONSEIL, en interprétant & expliquant en tant que de besoin lesdits Arrêts, a ordonné & ordonne que toutes les demandes qui pourroient concerner les biens ou droits appartenans auxdits Hôtels, seront formées par le ministère de son Procureur Général en ladite commission, poursuite & diligence des Trésoriers, Receveurs, Fermiers ou Régisseurs desdits biens & droits; & que toutes les demandes qui pourront être formées par autres Parties contre lesdits Hôtels, ne pourront être communiquées. qu'audit Procureur Général, pour être instruites avec lui, & jugées définitivement par lesdits sieurs Commissaires de son Conseil, en la forme prescrite par les Réglemens, & par le ministère des Avocats en ses Conseils. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le treize Mars mil fept cent soixante-un. Signé, LR DUC DE CHOISEUL.



## CHAPITRE CINQUIÉME.

Concession en faveur de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire pour trente années consécutives, à commencer au premier Novembre 1757, d'une Loterie composée dans les mêmes principes que celles qui sont établies à Rome, Gènes, Venise, Milan, Naples & Vienne en Autriche.

### ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Portant établissement d'une Loterie en faveur de l'École Royale Militaire.

Du 15 Octobre 1757.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

Le Rot étant informé des dépenses qu'exige nécessairement l'établissement de son Ecole Militaire, dans la résolution où est Sa Majesté de porter à sa persection ce monument de sa bienveillance pour une Noblesse qui ne cesse de lui donner des témoignages de son

295

zèle: Et satisfaite qu'Elle est des progrès des Elèves qu'Elle y entretient par ses bontés, Elle s'est déterminée à Iti faire pour trente années consécutives, la concession d'une Loterie composée dans les mêmes principes que celles qui sont établies à Rome, Gènes, Venise, Milan, Naples & Vienne en Autriche. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN son Conseil, a accordé & accorde à sadite Ecole Militaire, une Loterie, qui sera composée dans les mêmes principes que celles qui sont actuellement établies à Rome, Gènes, Venise, Milan, Naples & Vienne en Autriche, & ce conformément au plan qui demeurera annexé au présent Arrêt, & pour l'espace de trente années consécutives, qui commenceront au premier du mois de Novembre de la présente année, & finiront à pareil jour de l'année 1787. Veut Sa Majesté que la régie & administration de ladite Loterie soient faites & suivies par ceux qui seront préposés à cet effet par le Conseil de ladite Ecole Militaire, pardevant qui les comptes de ladite Loterie seront rendus: Et quant aux tirages, ordonne Sa Majesté qu'ils se feront dans une des falles de l'Arfenal de Paris, en présence des Membres du Confeil de l'Ecole Royale Militaire. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quinze

Niv

Octobre mil sept cent cinquante-sept. Signé, R. DE VOYER.

PLAN DE LA LOTERIE composée dans les principes de celles établies à Gènes, Rome, Venise, Milan, Naples, & en dernier lieu à Vienne en Autriche.

## ARTICLE PREMIER.

N suivra dans le tirage de cette Loterie, & dans la proportion des lots & des mises, la méthode qui s'observe à Gènes depuis environ soixante ans, & à Rome, Naples, Venise, Milan & Vienne en Autriche, où cette Loterie existe, depuis les établissemens qui y ont été faits.

#### II.

On enfermera dans une roue de fortune, quatre-vingt-dix boules pareilles; dans chacune de ces boules sera un numéro depuis I jusques & compris le numéro 90, & à chacun d'eux sera annexé le nom d'un faint, ou tel autre nom, au choix des Administrateurs. Le jour du tirage, ces numéros avant d'être placés dans leurs boules, seront exposés successivement aux yeux des assistans. Après cette formalité, on mêlera les quatre-vingt dix boules dans la roue de fortune, & on en tirera cinq

feulement: ce seront ces cinq numéros qui détermineront le montant du gain qui résultera de la mise marquée sur les billets de ceux qui auront pris part à la Loterie. Le tirage se fera dans une des salles de l'Arsenal de Paris, en présence des Membres du Conseil de ladite. Ecole Royale, ainsi que toutes les perfonnes qui voudront y assister.

### III.

Chacun sera le maître de placer sa mise à cette Loterie, sur tel numéro & telle quantité de numéros qu'il lui plaira de choisir, depuis le numéro 1 jusques & compris le numéro 90; & les prix des billets seront ou de douze sols, ou de vingt-quatre sols, ou de trente six sols, ou de quarante-huit sols, ou de trois livres, ou ensin de telle somme qu'on voudra, en augmentant toujours de douze sols en douze sols pour éviter les fractions, & ce jusqu'à concurrence du montant des sommes sixées par l'article V ci-après.

#### IV.

Il sera libre de placer sa mise en troismanières différentes;

## SÇAVOIR,

Sur un seul numéro qu'on appelle en Italie Extrait.

Sur deux numéros liés qu'on appelle en Italie Ambe.

3ur trois numéros liés qu'on appelle en Italie Terne.

suivant ce qui sera expliqué ci-après,

article X.

#### V.

A l'égard du montant total des billets qui pourront être pris sur chaque Extrait, Ambe ou Terne, il n'en sera délivré par Extraits que jusqu'à concurrence de six mille livres au total sur chaque numéro; de trois cens livres au total sur chaque numéro; de trois cens livres au total sur chaque Ambe, & de cent cinquante livres au total sur chaque Terne: Au surplus les Administrateurs de cette Loterie seront les maitres d'étendre les mises par Extrait, par Ambe & par Terne, s'ils le trouvent à propos, ils seront tenus seulement d'en avertir le public.

VI.

Le lendemain de chaque tirage, on fera imprimer & répandre dans la ville une note des cinq numéros qui feront fortis de la roue de fortune, afin que ceux qui auront pris part à cette Loterie soient promptement instruits de leur sort. On commencera trois jours après de payer au Bureau général des lots de tous les billets gagnans, on continuera sans interruption jusqu'à ce qu'ils soient tous payés; & dans tous les payemens qui se feront argent comptant, il n'y aura d'autre formalité que celle de rapporter son billet, & de retirer le montant du lot qu'on aura gagné.

#### VII.

Ceux qui auront gagné lesdits sots, seront tenus de rapporter leurs billets & en recevoir le payement dans le terme préfixe de six mois du jour du tirage, passé lequel temps les billets seront & demeureront nuls.

### VIII.

Le Bureau général de la Loterie se tiendra à Paris, & il en sera établi d'autres particuliers dans toutes les différentes villes du Royaume, autant & sous telle forme qu'il sera jugé nécessaire par les Administrateurs.

### IX.

Les registres qui seront tenus pour la recette des billets de ladite Loterie, seront paraphés par l'un des Administrateurs, ou par celui qui sera par eux commis à cet effet.

#### X.

Explication des trois différentes manières de s'intéresser à la Loterie.

Cette Loterie, comme on l'a déja dit ci devant, s'exécute avec quatre vingt-dix numéros, depuis & compris le numéro 1 jusques & compris le numéro 90.

Nvj

De ces quatre-vingt-dix numéros placés à chaque tirage dans une roue de fortune, on en tire cinq feulement, & tous ceux qui se rencontrent avec un, ou deux, ou trois, ou quatre, ou enfin tous les cinq numéros, ont des lots proportionnés au degré de rencontre & à leurs mises, ainsi qu'on va l'ex-

pliquer.

On voit d'abord en général que tous ceux qui mettent à cette Loterie, vifent à se rencontrer avec les numéros qui sortiront de la roue de fortune; mais comme il est libre à chacun de tenter cette rencontre de telle saçon qu'il lui plaît, il en résulte que les disférentes manières de mettre à cette Loterie, ne sont autre chose que les disférentes natures de tentatives dont on veut courir l'événement, à raison de son opinion, sur certains nombres qu'on croit heureux.

Il en résulte aussi que le système de cette Loterie est de laisser absolument libre à tous égards; il n'y a d'autre régle que celle de la volonté de tout particulier qui s'y intéresse: on y risque une mise plus ou moins forte, en augmentant de douze en douze sols, à son gré; on place cette mise sur tel numéro & telle quantité de numéro qu'on veut, depuis & compris le numéro soi jusques & compris le numéro soi tente ensin sur les numéros choisis la fortune d'un lot plus ou moins considéz

rable à proportion de la difficulté de la

rencontre qu'on aura eu en vue.

Lorsqu'on place sa mise sur un seus numéro, on vise à se rencontrer avec un de ceux qui sortiront de la roue, & cette manière de placer sa mise s'appelle mettre à la Loterie par Extrait simple: dans ce cas, il saut pour gagner que le numéro sur lequel on a placé sa mise par Extrait simple, soit un de ceux qui sont tirés de la roue; s'il ne s'y trouve pas, on ne gagne rien.

Lorsqu'on place sa mise sur deux numéros liés, on vise alors à se rencontrer avec deux des numéros qui sont tirés; cette manière de placer sa mise s'appelle mettre à la Loterie par Ambe simple: en ce cas, il faut pour gagner que les deux numéros sur lesquels on a placé sa misé par Ambe simple, se trouvent tous les deux parmi ceux qui sont tirés de la roue; s'il ne s'en trouve qu'un seul, on

ne gagne rien.

Enfin, lorsqu'on place sa mise sur trois numéros liés, on vise à se rencontrer avec trois de ceux qui sont tirés de la roue; & cette manière de placer sa mise s'appelle meure à la Loierie par Terne simple: dans ce cas, il saut pour gagner que les trois numéros sur lesquels on a placé sa mise par Terne simple, se trouvent tous les trois parmi ceux qui sont tirés de la roue; s'il ne s'en trouve qu'un seul, ou même deux, on ne gagne rien.

On voit bien sans-doute qu'il est plus aisé de se rencontrer avec un numéro qui fait l'Extrait, qu'avec deux numéros qui font l'Ambe, & qu'il est de même plus facile de se rencontrer avec deux numéros qui font l'Ambe, qu'avec

trois numéros qui font le Terne.

C'est par cette raison que le lot qui est attribué à la rencontre d'un seul numéro ou Extrait, est moindre que celui qui est attribué à la rencontre de deux numéros ou Ambe; & que le lot qui est attribué à la rencontre de deux numéros ou Ambe, est moindre que celui qui est attribué à la rencontre de trois numéros ou Terne.

Conséquemment on donne par forme de lot à celui qui se réncontre avec un feul numéro des cinq qui sont tirés de la roue de fortune, quinze fois la mise qu'il a placée sur le numéro par Extrait: on donne aussi par forme de lot à celui qui se rencontre avec deux numéros de ceux qui sont tirés de la roue, deux cens soixante-dix fois la mise qu'il a placée sur ces deux numéros par Ambe: on donne enfin par forme de lot à celui qui se rencontre avec trois numéros de ceux qui sont tirés de la roue, cinq mille deux cens fois la mise qu'il a placée sur ces trois numéros par Terne.

Comme il est libre à chacun de tenter de se rencontrer avec quatre des numéros qui sont tirés de la roue de fortune, ou même avec cinq, il est évident qu'on n'est pas borné à placer sa mise sur un, deux ou trois numéros, & qu'ainsi elle peut être placée sur quatre ou cinq numéros à volonté; toute la dissérence consiste en ce que la Loterie ne donne pas des lots particuliers à la rencontre de quatre & de cinq numéros, comme elle en donne à la rencontre d'un, de deux ou de trois; mais elle donne à ceux qui ont placé leurs mises sur quatre ou cinq numéros par Extrait, par Ambe, ou par Terne, autant de lots qu'il peut résulter d'Extraits, Ambes ou Ternes, de quatre ou cinq numéros quel-conques.

A. Soient les quatre numéros donnés 1, 3, 5, 6, il en réfulte 4 Extraits, 6 Ambes, & 4 Ternes.

## SÇAVOIR,

| Quatre Extraits.     | Six Ambes.                                         | Quatre Ternes,                               |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.<br>3.<br>5.<br>6. | 1. 3.<br>1. 5.<br>1. 6.<br>3. 5.<br>3. 6.<br>5. 6. | 1. 3. 5.<br>1. 3. 6.<br>1. 5. 6.<br>3. 5. 6. |

Cela étant, il faut observer que quatre numéros quelconques sont-quatre Extraits, six Ambes & quatre Ternes; ils sont quatre Extraits, parce que chaque numéro est un Extrait; ils sont six Ambes & quatre Ternes, parce qu'en tournant quatre numéros quelconques dans toutes leurs combinaisons possibles de deux à deux & de trois à trois, on trouvera qu'ils sont six combinaisons différentes, deux à deux qui sont l'Ambe, & quatre combinaisons différentes, trois trois qui sont le Terne. Voyez A.

B. Soient les cinq numéros donnés 1,3,5,6,7, il en résulte, Extraits, 10 Ambes, & 10 Ternes.

SÇAVOIR,

| Cinq Extraits: | Dix Ambes.     | Dix Ternes:                      |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| I.             | 1. 3.          | 1. 3. 5.                         |
| 3              | 1. 5.<br>1. 6. | 1. 3. 6.<br>1. 3. 7.<br>1. 5. 6. |
| 5.             | 3· 5·<br>3· 6· | I. 5. 7.<br>I. 6. 7.             |
| 6.             | 3· 7·<br>5· 6. | 3. 5. 6.<br>3. 5. 7.             |
| 7.             | 5. 7.<br>6. 7. | 3. 6. 7.<br>5. 6. 7.             |

De même, cinq numéros quelconques qui sont tirés de la roue de fortune, font cinq Extraits, dix Ambes & dix Ternes. Voyez B.

Par conféquent, celui qui aura placé fa mise par Extrait sur quatre ou cinq auméros, gagnera pour la rencontre d'un numéro des cinq qui sortent de la roue de sortune, un lot d'Extrait; il gagnera deux lots d'Extraits pour la rencontre de deux numéros; il en gagnera trois pour la rencontre de trois, quatre pour la rencontre de quatre numéros, cinq enfin s'il rencontre les cinq numéros. On ne sçauroit aller plus loin, puisque les cinq numéros qui sortent de la roue ne sont que cinq Extraits, com-

me on l'a déja fait remarquer.

Dans le fecond cas de la mise par Ambe sur quatre ou cinq numéros, la rencontre d'un seul numéro ne donne aucun lot; mais la rencontre de deux numéros donne un lot d'Ambe; la rencontre de trois numéros donne trois lots d'Ambes, parce que trois numéros font trois Ambes; la rencontre de quatre numéros donne six lots d'Ambes, parce que quatre numéros font six Ambes; la rencontre ensin de cinq numéros donne dix lots d'Ambes, parce que cinq numéros font dix Ambes. La chance ne va pas plus loin, parce qu'on ne tire que cinq numéros de la roue.

Le troisième cas de la mise par Terne sur quatre ou cinq numéros, s'explique par les mêmes principes: la rencontre d'un ou de deux numéros ne donne aucun lot de Ternes; mais la rencontre de trois numéros donne un lot de Terne; la rencontre de quatre numéros donne quatre lots de Terne, parce que quatre numéros sont quatre Ternes; ensin la

rencontre de tous les cinq numéros donne dix lots de Ternes, parce que cinq numéros font dix Ternes. La chance finit là, parce qu'on ne tire de la roue

que cinq numéros.

C'est ici le lieu d'observer les avantages que le public trouvera dans le parti qu'on a pris de donner de préférence à la rencontre de quatre ou cinq numéros; une quantité proportionnée de lots de Ternes, Ambes ou Extraits; plutôt que d'attribuer un lot particulier à la rencontre, soit de quatre, soit de cinq numéros; la raison en est sentible: supposons pour un moment qu'on eût déterminé un lot pour la rencontre de cinq numéros, c'eût été une chance absolue; il eût fallu pour gagner que tous les cinq nombres choisis sortissent de la roue de fortune; s'il n'en étoit forti que quatre, on n'auroit rien gagné: dans ce plan-ci au contraire, il n'est pas nécessaire absolument, pour gagner, de rencontrer les cinq nombres. Par exemple, qu'un particulier ait mis dix écus à cette Loterie sur cinq nombres, à raison d'un écu pour chacun des dix Ternes qui résultent de cing nombres, si ses cing numéros sortent, il gagne dix lots de Ternes, ou un lot de cinquante deux mille fois sa mise d'un écu, c'est-à-dire cent cinquante-fix mille livres; s'il se rencontre feulement avec quatre, il gagne alors quatre lots de Ternes, ou un lot de

307

vingt mille huit cens fois sa mise de trois livres, c'est-à-dire soixante-deux mille quatre cens livres: s'il ne se rencontre ensin qu'avec trois, il gagne seulement alors un lot de Terne, ou cinq mille deux cens sois sa mise, c'està-dire quinze mille six cens livres.

Il en est de même pour les Ambes, de sorte qu'en supposant le même risque de trente livres, pris sur cinq nombres par Ambe, à raison d'un écu pour chacun des dix Ambes qui en résultent, la rencontre

De 5 nos vaut 10 lots d'Ambes, ou 2700 fois la mise.

De 4 - - 6 - - - - 1620 fois la mise.

De 3 - - 3 - - - - 810 fois la mise.

De 2 - - 1 - - - 270 fois la mise.

Il en est de même encore pour les Extraits, avec cette seule dissérence que tout nombre étant un Extrait, il ne peut y avoir plus de cinq lots d'Extraits; ainsi dans la supposition d'un risque de quinze livres, à raison d'un écu de trois livres par Extrait sur cinq nombres, la rencontre

De 5 nos vaut 5 lots d'Extraits, ou 75 fois la mise.

De 4 - - 4 - - - - - 60 fois la mise.

De 3 - - 3 - - - - - 45 fois la mise.

De 2 - - 2 - - - - 30 fois la mise.

De 1 = 1 = 2 = = 15 fois la mise.

C'est ainsi que celui qui veut places une mise quelconque par Extrait sur deux numéros, doit la payer deux sois, parce que deux numéros sont deux Extraits, & que par conséquent il peut gagner deux lots d'Extraits; par la même raison, il doit la payer trois, quatre & cinq sois, sur trois, quatre &

cinq numéros, & ainsi de suite.

De même, celui qui veut placer une mise quelconque sur trois numéros par Ambe, doit la payer trois sois, parce que trois numéros sont trois Ambes, & qu'en conséquence il peut gagner trois lots d'Ambes; par la même raison il doit la payer six sois sur quatre numéros, parce que quatre numéros sont six Ambes; & dix sois sur cinq numéros, parce que cinq numéros sont dix Ambes, ainsi de suite.

Enfin si l'on veut placer une mise quelconque sur quatre numéros par Terne, on voit qu'on doit la payer quatre sois, parce que quatre numéros sont quatre Ternes, & qu'ainsi on peut gagner quatre lots de Ternes; que pareillement on doit la payer dix sois sur cinq numéros, parce qu'il en résulte dix

Ternes, ainsi de suite.

Une attention importante à faire sur le principe de toutes ces chances, est qu'à la dissérence de toutes les autres Loteries, le sort heureux de celui qui se rencontre avec les nombres qui sortent de la roue de sortune, ne sçauroit

diminuer à aucun égard la probabilité de la fortune que tout autre pourroit faire par une même rencontre, puisque chacun étant le maître de placer ses risques sur tel nombre qu'il lui plaît, les mêmes nombres heureux peuvent avoir été pris par cent & par mille perfonnes, & toutes jouissent alors d'un sort également favorable, proportionnément à la quotité de leur mise originaire. Au contraire, dans les autres Loteries la rencontre du gros lot est le sort d'un numéro unique sur cent ou cent cinquante mille numéros plus ou moins,

suivant la distribution adoptée.

Quoiqu'on n'ait expliqué les différentes manières de mettre à cette Loterie, que jusqu'à la concurrence de cinq numéros, il ne s'ensuit pas de-là qu'on ne puisse pas y mettre sur une plus grande quantité de numéros. Il est libre de placer sa mise par Extrait, par Ambe ou par Terne, sur six, sept, huit, dix & plus grand nombre encore de numéros à volonté; cette manière d'étendre ses risques & ses espérances revient à ce qui se pratique dans toutes les autres Loteries, lorsque pour multiplier la possibilité de gagner des lots on prend plusieurs billets; mais de même que plus on prend de billets plus il en coûte, de même aussi à mesure qu'on place sa mise sur une plus grande quantité de numéros, on doit multiplier sa

mise en proportion des Extraits, Ambes ou Ternes qui en résultent, parce qu'un billet chargé de plusieurs nombres, n'est, à le bien prendre, qu'une sorte de reconnoissance générale de plus ou moins de billets particuliers, soit d'Extraits, soit d'Ambes ou de Ternes relativement à la quantité des numéros qu'on a choisis.

Sur ce principe, on voit que celui qui voudra placer une mise quelconque sur six numéros par Extraits, doit la payer six sois, parce que six numéros font six Extraits, & de même sept, huit & dix sois sur sept, huit ou dix

numéros, ainsi de suite.

Celui qui voudra placer une mise quelconque par Ambe sur six numéros, doit la payer quinze sois, parce que six numéros sont quinze Ambes; & par la même raison il doit la payer vingt-une sois sur sept numéros, vingt-huit sois sur huit, quarante-cinq sois sur dix numéros, ainsi de suite.

Pareillement, celui qui voudra placer une mise quelconque sur six numéros par Terne, doit la payer vingt sois, parce que six numéros sont vingt Ternes, il doit la payer cinquante six sois sur huit numéros, & cent vingt sois sur

dix numéros, ainsi de suite.

Ensin, toujours dans la vue d'étendre & de varier la liberté qui fait le caractère principal de cette Loterie, on est le maître de placer fa mise dans un seul & même billet, conjointement par Extrait & par Ambe, conjointement par Extrait & par Terne, ou par Ambe & par Terne conjointement, ou enfin par Extrait, par Ambe & par Terne en même-temps; ce seront-là, comme on le voit, des billets composés seulement, quant à la forme, car le fonds reste toujours le même. On a eu pour objet en adoptant ces billets composés, de donner par-là à ceux qui s'intéressent dans cette Loterie, la facilité de voir d'un coup d'œil sur un seul & même billet toutes leurs mises & leurs chances: on croit donc inutile de répéter qu'il faut dans le cas des billets composés, de quelque manière que la composition s'en soit faite, payer autant de mises qu'il peut résulter d'Extraits, Ambes ou Ternes, des nombres qu'on a choisis & placés dans un seul & même billet, puisqu'on ne fait alors autre chose que ce qu'on feroit dans toutes les autres Loteries s'il y avoit des billets doubles, triples, quadruples, &c. pour lesquels il faudroit payer deux, trois ou quatre fois le prix d'un billet simple.

## XI.

Il ne reste plus à présent qu'à observer que les conditions qu'on offre au

312

public dans ce plan, sont au delà de ce qui s'accorde en Italie & à Vienne, ainsi qu'il est aisé de le voir par la comparaison qui suit.

On donne pour un Extrait. Ambe. Terne:

En Italie - - -  $13\frac{1}{3}$  -  $266\frac{2}{9}$  -  $5142\frac{7}{8}$ 

A Vienne - - 12 - - 255 - 3000

A Paris - - - 15 -- 270 - 5200



\$ I 3

DIFFÉRENTES FORMES DE BILLETS par Extrait, Ambe & Terne.

MISE PAR EXTRAIT.
MODELE d'un Billet d'Extrait.

| 175                                    |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
| Tirage du Il sera payé par             |  |  |
| le Caissier général de la Loterie de   |  |  |
| l'Ecole Royale Militaire, suivant la   |  |  |
| mise ci-dessous spécisiée, quinze fois |  |  |
| la mise pour chaque Extrait, deux      |  |  |
| cens soixante dix fois la mise pour    |  |  |
| chaque Ambe, cinq mille deux cens      |  |  |
| fois la mise pour chaque Terne, qui    |  |  |
| peuvent résulter des numéros suivans   |  |  |
| qui seroient sortis de la roue de sor- |  |  |
| tune audit tirage.                     |  |  |
|                                        |  |  |
| EXTRAIT.   TROIS LIVRES.               |  |  |
| N° 5. Marie-Anne Virry.                |  |  |
|                                        |  |  |
|                                        |  |  |
|                                        |  |  |

## MISE PAR AMBE. MODELE d'un Billet d'Ambe.

| 175                                       |
|-------------------------------------------|
| The said of the said                      |
| Tirage du Il sera payé par                |
| le Caissier général de la Loterie de      |
| l'Ecole Royale Militaire, suivant la      |
| mise ci-dessous spécifiée, quinze fois la |
| mise pour chaque Extrait, deux cens       |
| soixante-dix sois la mise pour chaque     |
| Ambe, cinq mille deux cens fois la        |
| mise pour chaque Terne, qui peuvent       |
| résulter des numéros suivans qui se-      |
| roient fortis de la roue de fortune audit |
| tirage.                                   |
|                                           |
| AMBE.   TROIS LIVRES.                     |
| N° 5. Marie-Anne Vitry.                   |
| N° 7. Jeanne-Sophie Lépine.               |
|                                           |
|                                           |
|                                           |
|                                           |

## MISE PAR TERNE. MODELE d'un Billet de Terne.

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tirage du Il sera payé par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| le Caissier général de la Loterie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| l'Ecole Royale Militaire, suivant la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mise ci-dessous spécisiée, quinze sois la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mise pour chaque Extrait, deux cens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| soixante-dix fois la mise pour chaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ambe, cinq mille deux cens fois la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mise pour chaque Terne, qui peuvent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| résulter des numéros suivans qui se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| roient fortis de la roue de fortune audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tirage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TERNE.   TROIS LIVRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N° 5. Marie-Anne Vitry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N° 7. Jeanne-Sophie Lépine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N° 9. Jeanne-Michel Laourens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

MODELE d'un Billet composé d'Extrairs, Ambes & Ternes sur six Numéros.

| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Tirage du Il sera payé par le Caissier général de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire, suivant la mise ci-dessous spécifiée, quinze sois la mise pour chaque Extrait, deux cens soixante-dix sois la mise pour chaque Ambe, cinq mille deux cens sois la mise pour chaque Terne, qui peuvent résulter des numéros suivans qui seroient sortis de la roue de fortune audit tirage. |                               |  |
| EXTRAIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TROIS LIVRES.                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TROIS LIVRES.                 |  |
| TERNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TROIS LIVRES.                 |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Françoise-Sophie Rousseau. |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. Marguerite Babelon.        |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. Marie-Anne Vitry.          |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Jeanne-Sophie Lépine.      |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. Marguerite Foissy.         |  |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. Jeanne-Michel Laourens.    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |  |

Pour expédition du Plan de la Loterie, annexé à la minute de l'Arrêt du Conseil d'Etat du quinze Octobre mil sept cent cinquante-sept. Signé, R. DE VOYER.

## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui renvoie pardevant les Commissaires du Conseil, & les sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, toutes les contestations nées & à naître à l'occasion de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire.

## Du 30 Juin 1759.

Extrait des Registres du Conseil d'Etats

TTU au Conseil d'État du Roi, l'Arrêt rendu en icelui le 15 Octobre 1757, par lequel Sa Majesté, pour donner à son Ecole Royale Militaire de nouvelles marques de sa protection, & lui procurer de nouveaux secours, lui auroit fait pour trente années consécutives la conceision d'une Loterie composée dans les mêmes principes que celles qui sont établies à Rome, Gènes, Venise, Milan, Napl es & Vienne en Autriche: Et Sa Ma jesté considérant qu'après avoir ordonné par ledit Arrêt que la régie & admini stration de ladite Loterie seroient faites & suivies par ceux qui seroient préposés à cet effet par le Conseil de l'École Militaire, il est éga-O iii

lement nécessaire de régler la manière dont seroient instruites & jugées les demandes & contestations qui pourroient naître à l'occasion de ladite Loterie, de même que celle de contraindre les Receveurs qui seroient en retard de porter à la caisse générale les fonds par eux reçus du public, ensemble les cautions desdits Receveurs, faute par ceux-ci de remettre lesdits fonds; Sa Majesté auroit résolu de pourvoir à ces deux objets. Oui le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a évoqué & évoque à soi & à son Conseil, toutes les demandes & contestations nées & à naître à l'occasion de ladite Loterie, circonstances & dépendances, en quelques Sièges, Jurisdictions & Tribunaux qu'elles aient été ou puissent être portées: Et pour y être fait droit, ordonne Sa Majesté qu'à l'égard des villes & fauxbourgs de Paris. le tout sera porté devant les Commissaires députés de son Conseil, pour connoître des procès & différends concernant l'Ecole Militaire; lesquels Commissaires Sa Majesté a commis & commet, à l'effet par eux d'instruire & juger lesdites demandes & contestations, circonstances & dépendances, en première & dernière instance, souverainement & en dernier ressort: Et quant aux autres villes, bourgs & autres lieux du Royaume, ordonne pareillement Sa Majesté que lesdites demandes & con319

testations, circonstances & dépendances seront instruites & jugées par les sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, sauf l'appel en ladite commission, auguel cas il y sera statué souverainement & en dernier ressort; Sa Majesté attribuant pour raison de tout ce que dessus auxdits sieurs Commissaires du Conseil & Intendans respectivement, toute Cour, jurisdiction & connoissance, qu'Elle interdit à toutes ses Cours & autres Juges. Fait très-expresses inhibitions & défenses à toutes parties, de se pourvoir ailleurs que devant lesdits sieurs Commissaires & Intendans, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à peine de nullité, cassation de procédures, & de tous dépens, dommages & intérêts : Et à l'égard des Receveurs généraux ou particuliers de ladite Loterie qui seront en retard de remettre leurs fonds à la caisse générale de ladite Loterie, ensemble leurs cautions, veut Sa Majesté qu'il soit procédé contr'eux par voie de contraintes, ainsi qu'il en est usé par rapport aux Receveurs des droits de Sa Majesté, & notamment de ceux imposés sur les cartes à jouer, & aliénés en faveur de ladite Ecole Militaire, lesquelles contraintes feront néanmoins décernées par l'Intendant de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, & visées par l'un des Commisfaires de ladite commission. Fait défenses Sa Majesté à toutes autres person-

O iv

nes que lesdits Receveurs, de recevoir du public des mises, de quelqu'espèce qu'elles soient, pour le compte de ladite Loterie, à peine de trois mille livres d'amende, & de plus grande peine, s'il y échet. Permet Sa Majesté aux Régisseurs de ladite Loterie, de faire informer contr'eux pardevant lesdits sieurs Commissaires & Intendans, ensemble contre ceux qui s'ingéreroient sans commission ni droit, dans les opérations de ladite Loterie, pour, sur les informations faites & rapportées, être ordonné ce qu'il apartiendra. Et sera le présent Arrêt exécuté nonobfant toutes oppositions & autres empêchemens, pour lesquels ne sera différé, & dont si aucuns interviennent, Sa Majesté se réserve & à son Conseil la connoissance, qu'Elle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le trente Juin mil sept cent cinquante-neuf. Signé LB MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE.

## ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui ordonne aux Administrateurs de la Loterie de l'École Royale Militaire, de recevoir les mises de trois & de six sols, pourvu toutesois que les dites mises ne portent que sur les Ambes & les Ternes; les moindres mises par Extrait devant toujours demeurer à douze sols.

Du 25 Août 1759.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

rêt de son Conseil d'Etat du 15 Octobre 1757, portant concession pour trente années, en faveur de l'Hôtel de son Ecole Militaire, d'une Loterie composée dans les mêmes principes que celles qui sont établies à Rome, Gènes, Venise, Milan, Naples & Vienne en Autriche; Sa Majesté, pour faciliter d'autant plus au public les moyens de s'intéresser à cette Loterie pour un plus grand nombre de chances, a jugé à propos, sur les représentations qui lui en ont été saites, de réduire à trois & à six sols les moindres mises, lesquelles, par l'Article III du plan annexé

Ov

audit Arrêt, avoient été fixées à douze sols, pourvu toutefois que lesdites mises de trois & de six sols ne portent que sur les Ambes & sur les Ternes, & que les moindres mises par Extrait foient toujours de douze sols : A quoi desirant pourvoir. Ouï le rapport, SA MAJESTÉ ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne qu'à commencer du 10 du présent mois, les Administrateurs de ladite Loterie seront tenus de recevoir les mises de trois & de six sols que le public voudra y placer, pourvu toutefois que lesdites mises ne portent que sur les Ambes & les Ternes, les moindres mises par Extrait devant touiours demeurer à douze sols : à l'effet de quoi Sa Majesté a dérogé, en tant que de besoin, à l'Article III du plan annexé audit Arrêt du 15 Octobre 1757, lequel sera d'ailleurs éxécuté selon sa forme & teneur, tant en ce qui concerne la progression des mises indiquées par l'Article III dudit plan, pour éviter les fractions, qu'en ce qui regarde la fixation des Lots par Extrait, par Ambe & par Terne, déterminés par l'Article X du même plan, laquelle fixation aura lieu pour les mises de trois & de six sols, de même que pour les mises plus fortes. FAIT au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-cinq Août mil sept cent cinquante neuf. Signé LE MARÉCHAL DUC DE BELLEISLE.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT

Qui ordonne que les Receveurs de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire, seront tenus d'enregistrer sur leurs Registres les mises qui leur seront portées, avant que d'en délivrer leurs reconnoissances, afin que les Billets puissent en être expédiés.

Du 27 Septembre 1760.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

quemment à l'autorifation qui a été donnée aux Membres du Confeil de l'Ecole Royale Militaire, par l'Arrêt d'établissement de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire, du 15 Octobre 1757, il a été pourvu, par tous les moyens possibles, à ce que l'administration de cette Loterie se fit de la manière la plus propre à inspirer aux Actionnaires une juste & entière confiance: Que pour cet esset, les Administrateurs préposés à cette régie ont apporté & continuent d'apporter la plus grande attention dans le choix des Receveurs

établis, tant à Paris que dans les provinces; qu'ils veillent à ce que la plus grande exactitude soit observée, tant dans la tenue des Registres qui sont portés par chacun au Bureau général, pour y être mis sous les scellés, chaque mois, avant-le tirage, que dans l'impression des Billets qui doivent être subslitués aux reconnoissances que les Receveurs délivrent aux Actionnaires. attendu que ce n'est point sur les reconnoissances, mais sur les Billets seuls, que les Actionnaires peuvent être payés, ainsi que le Public en est suffisamment prévenu par les avis imprimés qui se renouvellent chaque mois: Que les Administrateurs ont porté leur attention pour le service du Public jusqu'au point, que par la diligence dans le travail de l'impression, les Actionnaires reçoivent promptement les Billets imprimés, lesquels Billets sont le seul titre sur lequel les Actionnaires peuvent être payés des Lots échéans par le tirage des cinq nombres: - Qu'il est cependant de la dernière importance pour la sureté & l'avantage des Actionnaires, qu'il y ait une entière uniformité entre les Articles des Registres & les reconnoissances que les Receveurs donnent aux Actionnaires; que par cette raison il leur a été expressément recommandé de ne délivrer leurs reconnoissances des mises faites à leurs bureaux, qu'après les avoir portées

fur leurs Registres, afin que les Actionnaires puissent se convaincre par euxmêmes de l'entière uniformité dans les numéros, & que l'impression ne puisse tomber en aucune erreur dans l'expédition des Billets qui font remis aux Receveurs, pour être échangés contre leurs reconnoissances: Que les Administrateurs préposés par le Conseil de l'Ecole Royale Militaire, n'ont pas encore pû parvenir à faire observer cette règle si importante pour les Actionnaires mêmes, & qu'ils ont besoin pour cet effet du secours d'une autorité supérieure: Que récemment ils viennent d'en éprouver l'inconvénient, à l'occafion d'une reconnoissance d'une mise par Terne, sur les nombres 30, 38, 89. donné par le sieur Boucher, lors l'un des Receveurs de la Loterie de l'Ecole Royale Militaire, sans avoir été portée fur son Registre: Que bien qu'ils eussent pû prétendre par cette raison, n'être pas obligés de faire expédier le Billet de cette reconnoissance, & par conséquent n'être pas tenus au payement du Lot échu sur ledit Terne, ils n'ont pas cru devoir, de leur autorité, refuser d'en faire imprimer le Billet & de l'acquitter, sauf le recours contre ledit Receveur: Mais comme de pareilles erreurs ou négligences pourroient, en plusieurs cas, préjudicier directement ou indirectement aux intérêts du Public

& donner lieu à des abus considérables , contre lesquels on ne peut prendre de trop fortes précautions pour les prévenir, ni prononcer des peines trop févères pour les réprimer; afin qu'il continue de regner entre l'administration & les Actionnaires, une sureté & une sécurité entières, & qu'il ne puisse arriver aucune contestation sur la validité des reconnoissances, Sa Majesté auroit résolu de faire connoître sur le tout ses intentions. A quoi voulant pourvoir: Ouï le rapport; SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Receveurs de ladite Loterie seront tenus d'enregistrer sur leurs Registres les mises qui leur seront portées, avant que d'en délivrer leurs reconnoissances, afin que les Actionnaires puissent, comme il est de leur intérêt, s'affurer par eux-mêmes de l'uniformité entre leurs reconnoisfances & les enregistremens, le tout à peine de destitution & de trois mille livres d'amende contre le Receveur, laquelle amende ne fera réputée comminatoire. Veut Sa Majesté que tous les porteurs de reconnoissances sur des nombres qui ne seroient pas conformes aux Articles portés sur les Registres qui sont déposés au Bureau général & fous les scellés avant chaque tirage, ne puissent prétendre l'expédition du Billet ni autre chose que la restitution de leur mise, laquelle leur sera rendue,

727

foit par le Receveur ou par le Caissier général de la Loterie, & que le cas arrivant, lesdits Registres fassent soi & soient admis en preuve. Et sera le présent Arrêt lû, publié & assiché par tout où besoin sera. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-septième jour de Septembre mil sept cent soixante. Signe LE MARÉCHAL DUC DE BELLESISLE.



# ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui ordonne qu'il ne pourra être publié & affiché aucunes Loteries dans le Royaume, qu'elles ne soient autorisées par Sa Majesté: & sait désenses à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, de se charger de la distribution d'aucuns Billets de Loteries, sans au préalable en avoir obtenu la permission par écrit du sieur Lieutenant Général de Police dans la Ville de Paris, & des sieurs Intendans dans les Provinces.

## Du 9 Avril 1752.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

E Roi étant informé qu'il a été publié & affiché au Port-Louis, une Loterie fous le titre de Treizième Loterie de Caldenbronk; que le sieur Quimper, Négociant à l'Orient, s'est chargé de la correspondance de cette Loterie, qu'il en a même été distribué plusieurs Billets en Bretagne sans aucune autorité, quoique cette Loterie soit fausse & supposée: Et comme il ne doit être publié

329

& affiché aucunes Loteries dans le Royaume, ni distribué de Billets sans que lesdites Loteries soient autorisées par Sa Majesté, & qu'il convient de prévenir de pareils abus dans la suite; Sa Majesté voulant y pourvoir: Ouï, le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN son Conseil, a ordonné & ordonne qu'il ne pourra être publié & affiché aucunes Loteries dans le Royaume, de quelque nature qu'elles soient, ni distribué aucuns Billets, sans que lesdites Loteries soient autorisées par Sa Majesté: fait défenses à tous Négocians, Marchands, Banquiers, & à toutes autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, de se charger de la distribution d'aucuns Billets de Loteries, sans la permission par écrit du sieur Lieutenant Général de Police dans la Ville de Paris, & des sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, à peine de restitution des sommes reçues pour les Billets distribués, de trois mille livres d'amende, & de plus grande peine si le cas y écheoit. Veut Sa Majesté que le sieur Quimper, Négociant à l'Orient, soit tenu de restituer aux porteurs des Billets de celle de Caldenbrouk par lui distribués, les sommes par lui reçues pour lesdits Billets, & qu'à ce faire il y soit contraint par corps; lui défend d'en distribuer davantage sous les peines ci-dessus. En-

330

joint Sa Majesté au sieur Lieutenant Général de Police à Paris, & aux sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces, de tenir la main à l'exécution du présent Arrêt, qui sera imprimé, lu, publié & assiché par-tout où besoin sera, asin que personne n'en ignore. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu pour les Finances, à Versailles, le neuvième jour d'Avril mil sept cent cinquante-deux. Signé M.P. DE VOYER D'ARGENSON.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU. ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE, Dauphin de Viennois, Comte de Valentinois & Diois, Provence, Forcalquier & Terres adjacentes: A notre amé & féal Conseiller en nos Conseils le sieur Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville, Prévôté & Vicointé de Paris; & aux sieurs Intendans & Commissaires départis pour l'exécution de nos ordres dans les Provinces & Généralités de notre Royaume, SALUT. Nous vous mandons & enjoignons, par ces présentes signées de Nous, de tenir, chacun en droit soi, la main à l'exécution de l'Arrêt dont extrait est ci-attaché sous le contrefcel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, pour les causes y contenues. Commandons au premier notre Huissier

33 E

ou Sergent sur ce requis, de signifier ledit Arrêt à tous qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore; & de faire, pour l'entière exécution d'icelui, tous actes & exploits nécessaires, fans autre permission, nonobstant clameur de haro, chartre normande, & lettres à ce contraires. Voulons qu'aux copies dudit Arrêt, & des présentes, collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, foi soit ajoutée comme aux originaux: CAR tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le neuvième jour d'Avril, l'an de grace mil sept cent cinquante-deux, & de notre règne le trente-septiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Dauphin, Comte de Provence. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON. Et scellé.



## CHAPITRE SIXIEME.

Union de la Manse abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoît, à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne que les revenus de la Manse abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon, seront remis & acquittés au Trésorier de l'École Royale Militaire, &c.

## Du 20 Avril 1755.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

L E Roi ayant jugé à propos de réunir à la Chapelle qui sera construite à son Ecole Militaire, la Manse abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon, qui a vacqué le troisième Avril de l'année dernière, par le décès du seur de Caylus, Evêque d'Auxerre, dernier Titulaire, pour en appliquer les revenus à l'entretien des Prêtres qui desser-

viront ladite Chapelle; à l'achat des Vases sacrés, Vaisselle d'argent. & Ornemens nécessaires pour le Service divin; & enfin à celui des Sœurs qui seront choisies pour avoir soin des Malades & des Infirmeries: après toutefois que les charges ordinaires & extraordinaires, & réparations auxquelles ladite Manse abbatiale peut être tenue, auront été préférablement acquittées. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne, qu'à compter du deuxième du mois de Mars dernier. les fieurs Mêny & Marchal, Receveurs généraux des Economats, cesseront de faire la régie des revenus de la Manse abbatiale de saint Jean de Laon, & qu'à compter dudit jour lesdits revenus seront remis & acquittés au Trésorier de l'Ecole Militaire, pour par lui, en conséquence de ce qui lui sera prescrit par le Conseil de ladite Ecole, être employés, sans aucun divertissement, aux achats des Vases sacrés, Vaisselle d'argent, & Ornemens nécessaires pour la décence du Service divin qui se fera à la Chapelle de ladite Ecole; à l'entretien des Prêtres qui devront le remplir, & des Sœurs de la Charité qui seront chargées du soin des Malades & des Infirmeries. Veut & entend en outre Sa Majesté que ledit Trésorier, sous les ordres du même Conseil, acquitte sur lesdits revenus, avant toute autre de-Mination, les charges ordinaires, ex-

traordinaires, réparations, & autres, auxquelles la sussitie Manse abbatiale peut être tenue. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingtième jour d'Avril, mil sept cent cinquante-cinq. Signé PHE-LYPEAUX, avec paraphe.

## Et au-dessous est écrit :

Le vingtième jour de Novembre mil sept cent cinquante-cinq, à la requête de Me Gaëtan-Lambert Dupont, Trésorier de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, qui a élu domicile en sa demeure à Paris, rue des Ballets, Paroisse saint Paul, à l'Hôtel de la Force, le présent Arrêt du Conseil, rendu du mouvement du Roi, a été signisse, & d'icelui laissé copie aux sins y contenues, 1°. Au sieur François Lamarre (a), Fer-

(a) Feu M. de Caylus, Evêque d'Auxerre, a joui de cette Abbaye cinquante-six ans. Il n'en a tiré pendant presque tout ce temps-là que dix mille francs, charges déduites. Le 22 Août 1736, il l'afferma 12500 liv. au sieur Fabus pour neuf années. En 1744 il l'afferma au même sieur Fabus, aussi pour neuf années, moyennant la somme de 14000 liv. Ce bail étoit sur le point d'expirer lorsque M. de Caylus mourut. L'Abbaye fut régic après sa mort par les Economes sequestres, qui l'affermèrent à des Particuliers de Paris 24500 liv. pour trois années. Ces Fermiers généraux forcèrent la main aux Fermiers particuliers, & cependant payèrent très-mal, puisqu'ils n'ont pas encore foldé leurs fermages. A l'expiration de leur bail, l'Ecole Militaire, pour ne pas ruiner les Fermiers particuliers qui avoient déja beaucoup souffert, fut

mier de la Manse abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon, en son domicile à Paris, rue sainte Appoline, Paroisse saint Laurent, en parlant à son Laquais. 2°. Et au sieur Augustin Eloy, aussi Fermier de la même Manse abbatiale, en son domicile à Paris, rue saint Martin, près la rue Beaubourg, en parlant à la demoiselle sa Fille, à ce qu'ils n'en ignorent, & ayent à se conformer audit Arrêt en ce qui le concerne, par nous Huissier ordinaire du Roi en ses Conseils, soussigné Signe Desestre, avec paraphe.

obligée de ramener les choses à leur état naturel; de sorte que, toutes charges ordinaires déduites, y compris les décimes qui excèdent quatre mille francs, elle ne tire qu'environ quatorze mille francs de cette Abbaye; & il s'en faut de beaucoup que cette somme soit suffisante pour remplir les objets auxquels le Roi l'a destinée.



## ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui ordonne que le Conseil de l'Ecole Militaire fera procéder juridiquement, conjointement avec les Héritiers du feu sieur Evêque d'Auxerre, à la visite des réparations des biens dépendans de la Manse abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon.

### Du 3 Janvier 1756.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

CUr la requête présentée au Roi par Louis-Abraham de Tubieres de Grimoard Pestel de Levy Duc de Caylus, Marquis de Tubieres, Chevalier de la Toison d'or, Grand d'Espagne de la première classe, & par dame Catherine-Robert de Lignerac, veuve de messire Nicolas-Balthazar de Langlade, Chevalier, Vicomte du Chayla, Commandeur des Ordres du Roi, héritier par bénéfice d'inventaire de Charles Gabriel de Pestel de Levy de Tubieres de Caylus, Evêque d'Auxerre, dernier Titulaire de l'Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoît, contenant que Sa Majesté ayant jugé à propos de réunir à la Chapelle qui sera construite

construite à son Ecole Militaire, la Manse abbatiale de ladite Abbave. Elle a ordonné, par un Arrêt rendu en son Conseil le vingtième Avril mil sept cent cinquante cinq, qu'à compter du deuxième du mois de Mars précédent. les fieurs Mesny & Marchal, Receveurs Généraux des Economats, cesseroient de faire la régie des revenus de ladite Manse, & qu'à compter du même jour lesdits revenus seroient remis & acquittés au Trésorier de l'Hôtel de ladite Ecole; jusqu'à présent les formes né--cessaires pour consommer cette réunion, n'ont pas pu être remplies, & comme il pourroit encore se passer bien du temps avant qu'elles le fussent, il est de l'intérêt des Supplians que les réparations de ladite Abbaye, qui fontpartie des charges de la succession dudit feu sieur Evêque d'Auxerre, soient constatées. A CES CAUSES, requéroient les Supplians qu'il plaise à Sa Majesté commettre telle personne qu'Elle jugera à propos, pour faire procéder aux procès-verbaux des réparations des Eglises, Maisons, Bâtimens & Biens dépendans de ladite Abbaye, dont la fuccession dudit feu sieur Evêque d'Auxerre peut être tenue, comme aussi à la vérification des Bois, pour en reconnoitre les dégradations s'il en a été fait. Vu ladite Requéte, oui le rapport, SA MAJESTÉ ETANT EN SON CONSEIL. a ordonné & ordonne que le Conseil

de l'Hôtel de son École Militaire, sera procéder juridiquement, conjointement avec lesdits Héritiers par bénéfice d'inventaire dudit feu sieur Evêque d'Auxerre, par Experts convenus ou nommés d'office devant le plus prochain Juge Royal des lieux, à la visite des réparations qui sont à faire aux Eglises, Maisons, Bâtimens, Terres & Biens dépendans de ladite Abbaye de saint Jean de Laon, dont la succession dudit feu sieur Evêque d'Auxerre peut être tenue, comme aussi à la vérification des Bois de ladite Abbaye, pour reconnoitre s'il n'y a été fait aucunes dégradations, pour être lesdites réparations & les frais nécessaires pour lesdites visites & vérifications, pris sur les deniers étant entre les mains des Economes sequestres des Bénéfices y provenans des revenus & effets de ladite succession. suivant les procès-verbaux qui en seront dressés. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le troisième jour de Janvier mil sept cent cinquante - fix. Signé PHELYPEAUX, avec paraphe.

Commission L OUIS, PAR LAGRACE DE DIEU, fur Arrêt.

ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: Au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te commandons par ces Présentes signées de notre
main, de signifier à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent,

l'Arrêt ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat Nous y étant. pour les causes y mentionnées; de ce faire te donnons pouvoir, commission & mandement spécial; & de faire en outre pour l'entière exécution dudit Arrêt, tous exploits, fignifications & autres actes de Justice que besoin sera, fans pour ce demander autre permission. CAR tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le troisième jour du mois de Janvier, l'an de grace mil sept cent cinquante-six, & de notre règne le quarante-unième. Signé LOUIS. Est écrit plus bas, par le Roi, & figné au-deffous PHELYPEAUX, avec grille & paraphe.

Scellé le 9 Février 1756.



#### BREVET D'UNION

De la Manse Abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon à la Chapelle de l'Ecole Militaire.

A Ujourd'hui premier du mois de No-vembre mil sept cent cinquante six, le Roi étant à Fontainebleau, s'étant fait représenter l'Edit du mois de Janvier mil sept cent cinquante-un, par lequel Sa Majesté a fondé & établi une Ecole Royale Militaire, pour le logement, la subsistance, l'entretien & l'éducation de cinq cens jeunes Gentilshommes de fon Royaume nés sans biens; & voulant commencer la dotation de la Chapelle d'un établissement aussi utile à la Noblesse, Sa Majesté a consenti & consent à l'extinction & suppression du Titre de l'Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoit, vacante par le décès du feu sieur de Caylus, Evêque d'Auxerre, pour la Manse de ladite Abbaye, laquelle est séparée de la Manse Conventuelle, être ensemble tous les droits, domaines, fruits & revenus dépendans de ladite Man e Abbatiale, unis & incorporés à perpétuité à la Chapelle qui fera érigée en l'Hôtel de ladite Ecole Royale Militaire, & deffervie par des Prêtres amovibles; se réservant Sa Majesté les nominations, 34I

présentations ou collations de tous les Bénéfices dépendans de ladite Abbave. à l'exception seulement des Bénéfices-Cures, qui demeureront à la disposition des Evêques dans les Diocèses desquels ils sont situés; m'ayant Sa Majesté commandé d'expédier toutes lettres & dépêches nécessaires en Cour de Rome pour l'obtention des Bulles de suppression du Titre de ladite Abbaye, & union de ladite Manse Abbatiale à ladite Chapelle, & cependant le présent Brevet, qu'Elle a pour assurance de sa volonté signé de sa main, & fait contrefigner par moi Conseiller Secrétaire d'Etat, & de ses Commandemens & Finances. Signé LOUIS. Et plus bas , PHELYPEAUX.



# LETTRE DU ROI AU PAPE.

RÉS - SAINT PERE, Nous avons fondé & établi une École Royale Militaire pour y faire élever sous nos yeux cinq cens jeunes Gentilshommes de notre Royaume nés sans biens, dans le choix desquels nous préférerons ceux qui en perdant leurs Pères à la Guerre, sont devenus les Enfans de l'Etat; & voulant commencer la dotation de la Chapelle d'un établissement aussi utile à la Noblesse, Nous avons consenti & consentons, sous le bon plaisir de Votre Sainteté, que le Titre de l'Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de faint Benoit, vacante par le décès du feu sieur de Caylus, Evêque d'Auxerre, soit éteint & supprimé, & que la Manse Abbatiale laquelle est séparée de la Manse Conventuelle) avec tous les droits, domaines, fruits, & revenus en dépendans, soit unie & incorporée à perpétuité à la Chapelle qui sera érigée en l'Hôtel de ladite Ecole Royale Militaire, & desservie par des Prêtres amovibles; les nominations, présentations, ou collations de tous les Bépéfices dépendans de ladite Abbaye,

Nous demeurant réservées, à l'exception seulement de celles des Bénéfices-Cures, qui demeureront à la disposition des Evêques dans les Diocèses desquels ils sont situés, suivant les mémoires & supplications plus amples qui en seront présentées à Votre Sainteté. Sur ce, Nous prions Dieu, rRés-SAINT PERE, qu'il vous conserve longues années au régime & gouvernement de notre Mère sainte Eglise. Ecrit à Fontainebleau, le premier jour de Novembre mil sept cent cinquantesix. Votre dévot Fils le Roi de France & de Navarre, Signé LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX. Et au dos est écrit, A notre très-saint Père le Pape.



#### LETTRE DU ROI

A Monsieur le Marquis de Stainvillé, Ambassadeur de Sa Majesté à Rome.

Monst le Marquis de Stainville, youlant commencer la dotation. de la Chapelle qui sera érigée en l'Hôtel de notre Ecole Royale Militaire, & desservie par des Prêtres amovibles ; j'ai consenti & consens que le Titre de: l'Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoit, vacante par le décès du feu sieur de Caylus, Evêque d'Auxerre, soit éteint & supprimé, & que la Manse Abbatiale (laquelle est séparée de la Manse Conventuelle) avec tous les droits, domaines, fruits, & revenus en dépendans, soit unie & incorporée à perpétuité à ladite Chapelle de notre Ecole Royale Militaire; Me réservant les nominations, présentations & collations de tous les Bénésices dépendans de ladite Abbaye, à l'exception feulement de celles des Bénéfices-Cures, qui demeureront à la. disposition des Evêques dans les Diocèses desquels ils sont situés; sur quoi je vous écris cette Lettre, pour vous dire que j'aurai bien agréable que vous fassiez en mon Nom toutes les pour-

suites nécessaires pour l'obtention des Bulles Apostoliques d'extinction da Titre de ladite Abbaye; & d'union des revenus d'icelle, à ladite Chapelle, lesdites présentations, nominations, ou collations, Me demeurant réservées, à l'exception de celles desdits Bénéfices-Cures. Sur ce, je prie Dieu, qu'il vous ait, Monst le Marquis de Stainville, en sa sainte garde. Ecrit à Fontainebleau, le premier jour de Novembre mil sept cent cinquantefix. Signé LOUIS. Et plus bas, PHE-LYPEAUX. Et au dos est écrit, A Monse le Marquis de Stainville, mon Ambasfadeur à Rome.



# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui autorise le Conseil de l'Ecole Militaire à renouveller pour trois, six ou neuf années les Baux des Biens dépendans de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon.

Du 14 Mai 1757.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

T E Roi s'étant fait représenter les Arrêts de son Conseil d'Etat des 20 Avril 1755 & 3 Janvier 1756; par le premier desquels Sa Majesté auroit ordonné, qu'à compter du 2° Mars précédent, les sieurs Mesny & Marchal, Receveurs Généraux des Economats, cesseroient de faire la régie des revenus de la Manse Abbatiale de saint Jean de Laon, & qu'à compter dudit jour lesdits revenus seroient remis au Tréforier de l'Ecole Militaire, pour par lui, en conséquence de ce qui lui seroit prescrit par le Conseil de ladite Ecole, être employés fans aucun divertissement aux achats des Vases sacrés, Vaisselle d'argent, & ornemens nécessaires pour la décence du Service divin qui se fera à ladite Ecole, à l'en-

tretien des Prêtres qui devront le remplir, & des Sœurs de la Charité, qui feront chargées du soin des Malades & des Infirmeries; & en outre que ledit Trésorier, sous les ordres dudit Confeil, acquitteroit fur lesdits revenus avant toute autre desfination, les charges ordinaires & extraordinaires, réparations, & autres, dont ladite Manse Abbatiale peut être tenue. Et par le second desquels Arrêts, Sa Majesté auroit ordonné que le Conseil de son Ecole Militaire feroit procéder juridiquement, conjointement avec les Héritiers par bénéfice d'inventaire du feu sieur de Caylus, Evêque d'Auxerre, dernier Titulaire de ladite Abbaye de faint Jean de Laon, par Experts convenus ou nommés d'office, pardevant le plus prochain Juge Royal des lieux, à la visite des réparations étant à faire aux Eglises, Maisons, Bâtimens, Terres & Biens dépendans de ladite Abbaye, dont la succession dudit sieur Evêque d'Auxerre pouvoit être tenue; comme aussi à la vérification des Bois de ladite Abbaye, pour reconnoître s'il n'y avoit été fait aucunes dégradations, & que lesdites réparations, & les frais nécessaires pour lesdites visites & vérifications, seroient pris sur les deniers étant entre les mains desdits Economes sequestres, provenans des revenus & effets de ladite succession, suivant les procès-verbaux qui en se-

P vj

roient dressés, en exécution duquel Arrêt il auroit été procédé à ladite visite, & les Fermiers de ladite Abbave auxquels lesdits Economes sequestres en avoient passé le Bail général le 27 Janvier 1755, pour trois années, commencées au premier dudit mois de Janvier 1755, auroient payé leurs fermages entre les mains dudit Trésorier de ladite Ecole Militaire: & depuis Sa Majesté, par son Brevet donné à Fontainebleau le premier Novembre. 1756, pour commencer la dotation de la Chapelle dudit Hôtel, ayant confenti à l'extinction & suppression du Titre de ladite Abbaye, pour être tous les droits, domaines, fruits & revenus dépendans de la Manse Abbatiale (laquelle est séparée de la Manse Conventuelle) unis & incorporés à perpétuité à la Chapelle dudit Hôtel, à l'effet de quoi Sa Majesté auroit permis de solliciter en Cour de Rome toutes Bulles & Expéditions nécessaires. Mais lesdites Bulles d'extinction & union n'ayant point encore été expédiées, quelques diligences qui ayent été faites par le Conseil de ladite Ecole Militaire, & ledit Bail général devant expirer au dernier Décembre 1757, ce qui rend infiniment pressant de le renouveller en Bail général ou en Baux particuliers, ainsi qu'il sera jugé le plus à propos par ledit Conseil: & d'ailleurs ladite Ecole Militaire devant être regardée comme saisse des fruits & revenus de ladite Manse Abbatiale, tant en vertu dudit Arrêt du Conseil d'Etat dn 20 Avril 1755, que dudit Brevet de consentement de Sa Majesté à leur union à ladite Ecole Militaire. Qui le rapport, tout considéré, SA MAJESTÉ ETANT EN SON CONSEIL, a, en tant que de besoin, autorisé & autorise le Conseil dudit Hôtel de l'Ecole Militaire, à renouveller au nom dudit Conseil, & dès maintenant, pour trois, six ou neuf années, le Bail général de ladite Manse Abbatiale de saint Jean de Laon, en un seul Bail général ou en Baux particuliers, le tout ainsi qu'il sera jugé le plus à propos par ledit Conseil, pour le prix, soit dudit Bail général, soit desdits Baux particuliers, être payé entre les mains du Trésorier de ladite Ecole Militaire, dans les termes qui y seront stipulés, & par lui employé conformément à ce qui lui sera prescrit par le Conseil de ladite Ecole. Ordonne cependant Sa Majesté, que ledit Conseil sera tenu de continuer ses poursuites & diligences en Cour de Rome, à l'effet d'obtenir les Bulles nécessaires d'extinction, suppression & union: comme aussi que, jusqu'à ce qu'il les ait obtenues, & ensuite les Lettres Patentes de Sa Majesté confirmatives d'icelles, s'il y a lieu; ensemble l'Arrêt d'enre. gistrement, tant desdites Bulles., que desdites Lettres Patentes: il sera sursis

à toutes poursuites des Instances, ou Procès intentés avant la vacance de ladite Abbaye, pour raison des biens & droits qui peuvent lui appartenir, sans qu'elles puissent être continuées de part ni d'autre, ni la prescription être opposée respectivement : N'entend Sa Majesté que jusqu'après l'obtention desdites Bulles, Lettres Patentes, & Arrêt d'enregistrement d'icelles, ledit Conseil de l'Ecole Militaire puisse faire aucunes poursuites autres que pour le recouvrement des droits, fruits, & revenus, dont le dernier Titulaire étoit en possession lors de son décès, sans qu'en cas de contestation, il puisse être rien statué sur le fonds desdits droits. Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le quatorzième jour de Mai mil sept cent cinquante-fept. Signé PHELYPEAUX.

L OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE; au premier notre Huissier ou Sergent sur ces présentes signées de notre main, de signifier à tous ceux qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en ignorent, l'Arrêt ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie, cejourd'hui rendu en notre Conseil d'Etat, Nous y étant, pour les causes y mentionnées; de ce faire te donnons pouvoir, commission & mandement spécial; & de faire en

35 I

outre, pour l'entière exécution dudit Arrêt, tous exploits, significations & autres actes de Justice que besoin sera, sans pour ce demander autre permission. CAR tel est notre plaisir. Donne' à Versailles, le quatorzième jour du mois de Mai, l'an de grace mil sept cent cinquante-sept, & de notre règne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX.



#### BULLA UNIONIS

Monasterii sancti Joannis Laudunensis, Ordinis sancti Benedicti, Capella Schola Regia Militaris, Civitatis Parisiensis.

Executor Bullæ.

Proæmium.

CLEMENS Episcopus, Servus Servo-rum Dei, dilecto Filio Officiali Venerabilis Fratris nostri Episcopi Laudunensis; Salutem & Apostolicam Benedi-&ionem. Decet Romanum Pontificem. cui gregis Dominici cura divinitùs est commissa, pro sui Pastoralis officii debito, illustrium Personarum Regià Majestate fulgentium votis quæ pro utilitate Regnorum funt maximè profutura, paternæ considerationis intuitu libenter intendendo, Scholarum ad nobilis juventutis, præsertim in bello genitoribus orbatæ, in armorum per quæ eorumdem Regnorum jura tuentur disciplina instruendæ, ab eisdem illustribus Personis noviter ingentibus pecuniarum summis ad hoc de proprio ærario liberaliter erogatis, erectarum manutentioni, earumque securiori durationi, etiam per unionis Monasteriorum Regiæ nominationis earumdem Scholarum Capellis, pro congruis Ministris sustentandis, ministerium, Apostolico præsidio adesse, ac alias ejusdem Offi-

cii partes favorabiliter interponere, us Scholæ ipfæ earumque Capellæ ad hoc votivis gratulentur eventibus, ac debita in spiritualibus & temporalibus fuscipiant incrementa, prout Personarum hujusmodi, ac locorum & temporum qualitatibus matura deliberatione pensatis, conspicit in Dómino salubri-

ter expedire.

Exhibita si quidem Nobis nuper pro Rationes parte charissimi in Christo Filii nostri unionis, Ludovici Francorum & Navarræ Regis Christianissimi petitio continebat, quod ipse Scholam Militarem Regiam nuncupatam, in quâ quingenti probatæ nobilitatis adolescentes fortunæ bonis destituti, & præ cæteris præserendi illi, qui amissis in bello genitoribus filii statûs & Patriæ effecti sunt, sub oculis fuis accurate educentur, & ad omne virtutum genus illis conveniens diligenter instruantur in Civitate Parissensi, propriis ærarii sui sumptibus fundari. institui & stabiliri, & ad hunc effectum magnificentissimæstructuræ domum construi & fabricari innatâ sibi Regiâ munificentia procuravit, ac inibi Capellam. per Presbyteros, seu Capellanos amovibiles, qui dictos adolescentes in Fide Catholica, Apostolica & Romana, instruant, ac illorum animarum saluti sedulò invigilent, deserviendam erigi fecit.

Cum autem, sicut eadem petitio sub- Ex unione jungebat, prædictæ Capellæ illiusque Monasterië

efformatio dotis Capellæ Scholæ Regiæ Militaris.

Presbyterorum, seu Capellanorum, aliorumque Ministrorum manutentione. fustentatione & subsistentia non exigua dotatio sit necessaria, ad hoc ut dotationi hujusmodi aliquomodò provideatur, dictus Ludovicus Rex infrà scriptum Monasterium eidem Capellæ uniri plurimum desideret; si igitur Monasterium sancti Joannis Laudunensis, Ordinis sancti Benedicti, ad quod. dùm illud pro tempore vacat, nominatio Personæ idoneæ Romano Pontifici pro tempore existenti facienda, ad pro tempore existentem Francorum Regem Christianissimum vigore Concordatorum dudum inter Sedem Apostolicam & claræ memoriæ Franciscum Primum. olim eorumdem Francorum Regem, fuper nominatione Personarum certis inibi expressis modis qualificatarum ad Ecclesias & Monasteria Regni Franciæ privilegio eligendi non fuffulta, pro tempore vacantia promovendarum per Regem Franciæ pro tempore existentem faciendâ initorum, spectat & pertinet, & quod bonæ memoriæ Carolus-Gabriel de Pestel de Tubiere de Levy de Caylus, dum viveret Episcopus Antissiodorensis, in commendam ad sui vitam ex concessione & dispensatione Apostolicis, etiam dùm viveret, obtinebat, ac quòd commenda hujusmodi, in quam primodictum Monasterium ex simili concessione Apostolica ad vitam obtineri consuevit, per obitum dicti

Caroli-Gabrielis Episcopi illius pariter, dùm viveret, ultimi possessoris Commendatarii, qui extrà Romanam Curiam debitum naturæ persolvit, cesfante adhuc eo quo ante commendam ipsam vacabat modo ad præsens vacat, dictæ Capellæ ut infrà perpetuò uniretur, ex hoc profectò eidem Capellæ illiusque Presbyterorum, seu Capellanorum, aliorumque Ministrorum manutentioni, sustentationi & sublissentiæ aliquo modo provideretur; quare pro parte dicti Ludovici Regis Nobis fuit humiliter supplicatum, quatenus ipsum & pia ejus delideria hujusmodi paternæ Apostolicæ charitatis affectu complecti,

de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur prospero & felici dictæ Suppressio Capellæ statui & successui in præmissis & extinctio opportune providere, eidemque Ludo- Monasterii. vico Regi specialem gratiam facere volentes, ac alias uniones dica Capellæ hactenus forsan factas, si quæ sint. verumque & ultimum primodicti Monasterii vacationis modum, etiamsi ex illo quævis generalis refervatio, etiam in corpore juris clausa resultet, præsentibus pro expressis habentes, quique dudum inter alia voluimus quod petentes beneficia Ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem æstimationem, tam Beneficii uniendi, quam illius cui uniri petitur, alioquin unio non valeret, & in unionibus semper

commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest, ex voto Congregationis Venerabilium Fratrum nostrorum San-& Romanæ Ecclesiæ Cardinalium rebus confistorialibus præpositæ, discretioni tuæ per Apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis, qui ad id fuerint evocandi, primodictum Monasterium, cui cura non imminet animarum, ac cujus fructus, redditus & proventus ad ter mille florenos auri in libris Cameræ Apostolicæ, ut accepimus, taxati reperiuntur, quovis modo, aut ex alterius cujuscumque personâ, seu per liberam dicti Caroli Gabrielis Episcopi, vel cujusvis alterius cessionem de primòdicto Monasterio illiusque regimine & administratione in Romana Curia vel extrà eam etiam coram Notario publico & testibus sponte factam, aut assecutionem alterius Beneficii Ecclesiastici Ordinaria auctoritate collati. mendâ præfatâ cessante, vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod ejus' provisio juxtà Lateranensis statuta Concilii ad sedem præfatam legitime devoluta existat, illaque ex quâvis causa ad fedem eamdem specialiter vel generaliter pertineat, & ad illud consueverit quis per Electionem assumi, eique cura Jurisdictionalis tantum immineat, & de illo Consistorialiter disponi consueverit, seu debeat, ac super regimine & administratione primodiai Monasterii inter aliquos lis in illius petitorio

vel possessorio, aut quasi molestià, cujus statum præsentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodò tempore datæ ptæsentium primòdicto Monasterio de Abbate provisum, aut illud alteri canonicè Commendatum non existat, illiusque titulum collativum, naturam & essentiam regulares & denominationem Abbatis in illo & jus nominandi ad illud dicto Ludovico Regi, ut præfertur, competens, Mensamque Abbatialem tantum primodicti Monasterii quæ à Mensa Conventuali separata & dislinca existit, cum omnibus suis juribus, prærogativis ac præeminentiis quibuscumque de ipsius Ludovici Regis consensu & sine alicujus præjudicio, auctoritate nostra perpetuò supprimas & extinguas.

Ac ejusdem Mensæ Abbatialis tan- Unio & intùm sic, ut præfertur, suppresse & ex-corporatio tinctæ omnes & singulos fructus, red- Meniæ Abditus & proventus, jura, obvention s favorem di-& emolumenta quæcumque, nec-non & Capella terras, dominia, feudos, fundos & pertinentias quascumque ad Mensam Abbatialem hujusmodi tantum quomodolibet spectantia & pertinentia, cujuscumque nominis, naturæ, speciei, quantitatis & qualitatis existant, sine ullà exceptione & reservatione, dictæ Capellæ, ità quod liceat illius nunc & pro tempore existentibus administratoribus fructuum, reddituum, proventuum, jurium, terrarum, dominiorum,

fundorum, feudorum, pertinentiarum, obventionum & emolumentorum universorum præsatorum veram, realem. corporalem & actualem possessionem per se vel alium seu alios proprià auctoritate liberè apprehendere & apprehensam perpetuò retinere, illaque locare, dislocare, arrendare, exigere. percipere, levare & recuperare, ac in dictæ Capellæ usus, utilitatem, necessitates & manutentionem convertere, Dicecesani loci vel cujusvis alterius licentia desuper minimè requisita, supportatis tamen per nunc & pro tempore existentes dictæ Capellæ Administratores præfatos omnibus & singulis oneribus anteà per primòdicti Monasterii Abbatem seu perpetuum Commendatarium supportari solitis, ac firmis, salvis & illæsis remanentibus Menså Conventuali præfatâ primòdicti Monasterii illiusque Prioris Claustralis, ac Monachorum juribus, etiam quoad illorum numerum, ac fructibus, redditibus, proventibus, juribus & pertinentiis quibuscumque ad Mensam Conventualem præfatam spectantibus, auctoritate nostrâ præfata, de ejusdem Ludovici Regis consensu, etiam perpetuò unias, annectas & incorpores.

Jus Regi ad Prioratus & Eeneficia simplicia nominandi.

Ac insuper jus nominandi seu præsentandi personas idoneas ad cura conventuque carentes Prioratus cæteraque Beneficia Ecclesiastica curam tamen animarum minimè annexam habentia & extra Romanam Curiam præfatam tantum vacantes & vacantia & à primòdicto Monasterio dependentes & dependentia, & quorum collatio, provisio & quævis alia dispositio, cessantibus reservationibus & affectionibus Apostolicis, ad pro tempore existentem Abbatem seu perpetuum Commendatarium primodicti Monasterii quomodolibet spectabat & pertinebat, deinceps perpetuis futuris temporibus, dum illos & illa pro tempore extrà dictam Curiam tantum vacare contigerit, di-Lo Ludovico Regi ejusque successoribus Franciæ Regibus in compensationem juris nominandi ad primodictum Monasterium ei & eis, ut præfertur, competentis, cum hoc tamen quod ad similes Prioratus similiaque Beneficia per dictum Ludovicum Regem ejusque successores ejusdem Franciæ Reges pro tempore nominati illorum expeditiones per Datariam Apostolicam, solitâ servatâ formâ, prosegui & facere debeant.

Jus verò Nominandi ad Prioratus aliaque Beneficia Ecclesiastica dicti Or dinis Regularia, quibus cura imminet animarum & à primòdicto Monasterio dependentes & dependentia & extrà dictam Curiam tantum vacantes & vacantia, & quorum collatio, provisio, seu quævis alia dispositio, cessantibus reservationibus & assectionibus Apostolicis præsatis, anteà ad eumdem Abbatem seu perpetuum Commendatarium

Jus Ordinariis locorum
ad Prioratus
& Beneficia
curam animarum habentia nominandi.

primodicti Monasterii nunc & pro tempore existentem spectabat & pertinebat, pro tempore existentibus Archiepiscopis seu Episcopis, in quorum respective Dicecesibus Prioratus & Beneficia hujulmodi siti & sita reperiuntur, cessantibus etiam reservationibus & affectionibus Apostolicis præsatis, itidem perpetuò relerves, concedas & assignes.

Claufulæ

Nos enim si suppressionem, extingenerales. Ctionem, unionem, annexionem, incorporationem, refervationem, concessionem & assignationem hujusmodi per te præsentium vigore fieri contigerit, ut præfertur, easdem præsentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, sufpensionibus, limitationibus, derogationibus & aliis contrariis dispositionibus per quascumque Litteras & Constitutiones Apostolicas, seu Cancellariæ Apostolicæ regulas etiam unionum esfectum non sortitarum revocatorias à nobis & quibusvis Romanis Pontificibus Prædecelloribus & Successoribus nostris etiam in crastinum assumptionis cujustibet illorum ad fummi Apostolatûs apicem, emanatis & emanandis minimè comprehendi vel confundi posse, sed femper ab illis exceptas, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum & validissimum, ac eum, in quo antè præmissa quomodolibet erant statum restitutas, repolitas & plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori

riori datâ per nunc & pro tempore existentes dictæ Capellæ Administratores quandocumque eligendà concessas esse, & fore semperque validas & efficaces existere, ac nunc & pro tempore existentibus dictæ Capellæ Administratoribus suffragari debere, nec eos desuper à quoquam quâvis auctoritate fungente molestari, inquietari, perturbari, aut quoquomodo impediri ullatenùs unquam posse; sicque per quoscumque judices, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, dictaque Sedis Nuncios judicari & definiri debere; & si fecus fuper his à quoquam quâvis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus, non obstantibus Priori voluntate nostrâ præfatâ, nec-non Lateranensis Concilii novissimè celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus à jure permissis fieri prohibentis, aliisque Constitutionibus & Ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii primodicti & Ordinis præfati etiam juramento. confirmatione Apostolica, vel quâvis firmitate aliâ roboratis Statutis & Confuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis & Litteris Apostolicis præfati Ordinis Monachis aliifque Superioribus & Personis primodicti Monasterii sub quibuscumque tenoribus & formis, ac cum quibulvis clausulis & decretis in contrarium forfan quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis & innovatis; quibus omnibus & fingulis. etiamsi pro illorum sufficienti derogatione aliàs de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa & individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut etiam aliqua etiam exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & formâ in illis traditâ observatâ inferti forent, præsentibus pro plenè & sufficienter expressis & insertis habentes illis aliàs in suo robore permansuris latissimè & plenissimè hâc vice duntaxat specialiter & expresse harum serie derogamus contrariis quibuscumque; per præsentes autem non intendimus Beneficia à primòdicto Monasterio dependentia ullatenus unire.

Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo sexagesimo, pridie Calendas Augusti, Pontisi-

catûs nostri anno tertio.

Pata.

Et à tergo pro Reverendissimis DD. Protonotariis Apostolicis, de numero Participantium & pro Domino Abbate Francisco-Dominico-Clementi, Secretario. Signatum, GASPAR MALDURA, Substitutus.

N°5184. J.B. MELCHIORRY & GOBY.

Josephus BRUNET, Eques, in Stpremo Regis Consilio Patronus, & Romanæ Curiæ Expeditionarius, Parisis in via Christine nuncupata commorans, hanc Bullam Romæ expediri curavit & tradidit. Signatum, BRUNET.

Nous soussignés Avocats au Parlement, Conseillers du Roi, Expéditionnaires de Cour de Rome, demeurant à Paris, certisions la présente Bullé vraie & originale, bien & duement expédiée en ladite Cour; en soi de quoi nous avons signé, à Paris, le scize Septembre mil sept cent soixante. Signés, MARCHAND & BRUNET.

Controllé à Paris les jour & an ci-dessus. Signé, MARCHAND,



#### DÉCRET DE FULMINATION

Des Bulles d'union.

MONSIEUR L'OFFICIAL de la Cour Spirituelle de Laon, Commissaire délégué de N.S. Pere le Pape.

Ous remontrent CHARLES-LOUIS FOUQUET, Duc DE BELLEISLE, Pair & Maréchal de France, Ministre & Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, Prince du saint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, des Pays Messin & du Verdunois, Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Farre, Frontière de Champagne, & du Duché de Luxembourg, & sur les Côtes Maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, Sur-Intendant de l'Ecole Royale Militaire.

Joseph Paris Duverney, Confeiller d'Etat, Intendant en exercice

dudit Hôtel.

Et Antoine Pecquet, Chevalier de

l'Ordre Royal de saint Lazare, Intendant en survivance dudit Hôtel.

Tous en leurs dernières qualités stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'i-

celui & dépendances.

Poursuite & diligence du sieur Pierre Valioud, Agent dudit Hôtel, demeurant à Paris, étant de présent à Laon à la suite des affaires dudit Hôtel, & logé en la Maison Abbatiale & principal Domicile & Chef Lieu de l'Abbaye Royale & Commendataire de saint Jean dudit Laon, Paroisse fainte Benoite.

Ou'ils auroient obtenu de N.S. Pere le Pape Clément XIII. une Bulle en date du 31 Juillet 1760, par laquelle Sa Sainteté, pour les causes & raisons portées dans ladite Bulle, auroit, à la prière & consentement du Roi, ordonné qu'il seroit procédé à la suppression & extinction du Titre collatif régulier ou commendataire de l'Abbaye Royale de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, Diocèse dudit Laon, à la séparation & à la distraction des fruits de la Manse abbatiale de ladite Abbaye, d'avec ceux de la Manse Conventuelle & Régulière, union & incorporation à perpétuité desdits fruits de ladite Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Hôtel de ladite Ecole Militaire, aux charges, clauses & conditions énoncées en ladite Bulle; le tout sans préjudice à ladite

Q iij

Manse Conventuelle & Régulière, aux droits des Prieur & Religieux du Monastère de ladite Abbaye, & au nombre d'iceux qui a coûtume d'y être entretenu.

Et que par ladite Bulle Sa Sainteté vous a délégué pour l'exécution & fulmination d'icelle, & pour procéder felon la forme de droit à la suppression & extinction dudit Titre de ladite Abbaye de saint Jean de Laon, à la séparation & distraction de tous les fruits de ladite Abbaye d'avec ceux de la Manse Conventuelle & Régulière, & de l'union & incorporation desdits fruits à la Chapelle dudit Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, après avoir fait appeller & entendre ceux qui peuvent avoir intérêt auxdites extinction, dissirant des la chapelle du l'Eraction & union.

Se soumettant, les Supplians, à l'entière exécution de toutes les charges, clauses & conditions énoncées en ladite Bulle.

Ce considéré, Monsieur, il vous plaife donner Acte aux Supplians de la préfentation qu'ils vous font de ladite Bulle, & de la soumission de leur part de satisfaire aux charges & conditions d'icelle, procéder à la fulmination & exécution d'icelle; & en conséquence ordonner que le Titre de ladite Abbaye demeurera éteint & supprimé à perpétuité, & que les fruits, revenus, privilèges, honneurs, prérogatives, & générale-

ment tous les droits dépendans de ladite Manse Abbatiale, seront séparés & distraits de ladite Manse Conventuelle & Régulière, unis & incorporés à perpétuité à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire; le tout aux charges, clauses & conditions énoncées en ladite Bulle, & ferez justice. Elisant domicile chez Me Chrétien Carrière, Procureur au Bailliage & Présidial, & en l'Officialité de Laon, qu'ils constituent à toutes sins. Signés, Valioud & Carrière, avec paraphe.

Soit communiqué au Promoteur. A Laon, le premier Octobre mil sept cent soixante. Signé, LE REBOURS DE

VAUMADEUC.

Le Promoteur Général de la Ville & du Diocèse de Laon, qui a vu la présente Requête & le Décret mis au bas de cejourd'hui. Ensemble la Bulle de N. S. Pere le Pape Clément XIII. en date du 31 Juillet 1760, duement certifiée à Paris, le 16 de Septembre, par Marchand & Brunet, Banquiers Expéditionnaires en Cour de Rome, par laquelle Sa Sainteté vous auroit commis & délégué pour procéder à la suppression & extinction du Titre collatif régulier & commendataire de l'Abbaye Royale de saint Jean de la Ville de Laon, Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, à la séparation & distraction des fruits de la Manse Abbatiale de ladite Abbaye,

Q iv

d'avec ceux de la Manse Conventuelle: & ce pour causes & raisons énoncées dans ladite Bulle accordée à la prière & du consentement du Roi, union & incorporation à perpétuité desdits fruits de ladite Manse Abbatiale de ladite Abbaye à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Militaire aux charges, claufes & conditions énoncées dans ladite Bulle; le tout sans préjudice à ladite Manse Conventuelle & Régulière, aux droits des Prieur & Religieux du Monastère de ladite Abbaye, & au nombre d'iceux qui a coûtume d'y être entretenu; requiert qu'avant faire droit le Général de l'Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, & les Prieur & Religieux de ladite Abbaye Royale de saint Jean de Laon, seront assignés à comparoître pardevant vous Monsieur l'Official délégué à cet effet, pour répondre sur le contenu esdites Requête & Bulle, qu'à cet effet vous vous transporterez sur les lieux, pour faire toutes les procédures nécessaires pour parvenir auxdites séparation & distraction des fruits de ladite Manse Abbatiale, union & incorporation à perpétuité desdits fruits, à ladite Chapelle de l'Ecole Militaire, & icelles procédures communiquées audit Promoteur être par lui requis ce qu'il appartiendra. Conclu à Laon, ce premier Octobre mil sept cent soixante. Signé, FLEURY, avec paraphe.

Vu la présente Requête, la Bulle de notre très-saint Pere le Pape Clément XIII, du trente-un Juillet 1760, duement certifiée à Paris le feize Septembre dernier, par Brunet & Marchand, Banquiers - Expéditionnaires en Cour de Rome, par laquelle Sa Sainteté nous auroit commis & délégué pour procéder à la suppression & extinction du Titre collatif régulier & commendataire de l'Abbaye Royale de fainr Jean de la Ville de Laon, Ordre de faint Benoit, Congrégation de faint Maur, à la séparation & distraction des fruits de la Manse Abbatiale de ladite Abbaye, d'avec ceux de la Manse Conventuelle & Régulière, union & incorporation à perpétuité desdits fruits de ladite Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Militaire, aux charges, clauses & conditions énoncées dans ladite Bulle ; ensemble les conclusions du Promoteur Général du Diocèle de Laon. Nous avons recu avec respect & révérence ladite Bulle de notre très-saint Pere le Pape, & avons accepté & acceptons la commifsion à nous adressée par la Bulle; & en conséquence avons donné Acte au sieur Pierre Valioud, Agent dudit Hêtel, de la présentation de ladite Bulle, & de la soumission de sa part, & des Administrateurs & Intendans dudit Hôtel, de satisfaire aux charges & conditions d'icelle; & ordonné qu'a-

vant faire droit, le Révérend Pere Général des Bénédictins de la Congrégation de faint Maur, les Prieur & Religieux de ladite Abbaye Royale de saint Jean de Laon, seront assignés à comparoître audit Laon pardevant nous en la Chambre du Prétoire de l'Officialité du Diocèse de Laon, le Mercredi 15 du présent mois, neuf heures du matin, pour répondre sur le contenu esdites Bulle & Requête. dont leur sera pour cet effet donné copie, aussi-bien que de notre présente Ordonnance, pour iceux ouïs, être par nous ordonné ce qu'il appartiendra. Donné à Laon, le deux Octobre mil sept cent soixante. Signé, LE REBOURS DE VAUMADEUC, Official du Diocèse de Laon.

Insinué & controllé à Laon, le deux Octobre mil sept cent soixante. Signé, MENGIN, Chanoine de saint Jean pour l'absence de M. De Visme, Grefsier des Insinuations Ecclésiastiques.

L'an mil sept cent soixante, le huitième jour d'Octobre, en vertu de l'Ordonnance de Monsieur l'Official de la Cour Spirituelle de Laon, Juge délégué par notre saint Pere le Pape Clément XIII, à l'effet de procéder aux fulmination & exécution de la Bulle accordée par Sa Sainteté le trente un Juillet dernier, ladite Ordonnance en date du deux du présent mois, duement infinuée, rendue sur les conclusions du Promoteur Général des Ville & Diocèse de Laon, étant au bas de la Requête présentée à mondit sieur l'Official. Et à la Requête de haut & puillant Seigneur Monfeigneur Charles-Louis Fouguet Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France, Ministre & Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, Prince du faint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, des Pays Messin & du Verdunois, Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, Frontière de Champagne, & du Duché de Luxembourg, & sur les Côtes Maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, Sur-Intendant de l'Ecole Royale Militaire, demeurant à Paris, rue de Bourbon, Fauxbourg saint Germain, Paroisse saint Sulpice; de Joseph Paris Duverney, Conseiller d'Etat, Intendant en exercice dudit Hôtel, demeurant à Paris, rue saint Louis au Marais, Paroisse saint Gervais; & d'Antoine Pecquet, Chevalier de l'Ordre Royal de saint Lazare, Intendant en survivance dudit Hôtel, y demeurant, tous en leurs dernières qualités stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui & dépendances, poursuites &

Q vj

diligences du sieur Pierre Valioud, Agent dudit Hôtel, demeurant ordinairement à Paris, étant de présent à Laon à la suite des affaires dudit Hôtel, & demeurant en la Maison Abbatiale & principal Domicile & Chef-Lieu de l'Abbaye Royale & Commendataire de faint Jean de Laon, Paroisse sainte Benoite, pour tous lesquels domicile est élu à Paris en la maison de moi Huissier soussigné, & fadite Ville de Laon en la maison de Me Chrétien Carrière, Procureur au Bailliage & Présidial, & en l'Officialité de Laon, j'ai Nicolas Roussot, Huissier-Commissaire-Priseur-Vendeur de meubles au Châtelet de Paris, y demeurant, rue saint Antoine, Paroisse faint Paul, soussigné, donné assignation à Dom Joseph Delrue, Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, demeurant à Paris à l'Abbaye de saint Germain des Prés, & audit domicile parlant à Dom André Trablaine, Dépositaire Général de ladite Congrégation, à comparoir Mercredi quinze du présent mois, neuf heures du matin, en la Chambre du Prétoire de l'Officialité du Diocèse de Laon, pour répondre sur le contenu esdites Bulles, procéder sur & aux fins desdites Requête, Conclusions & Ordonnance, & être oui sur le tout, déclarant que ledit Me Carrière, Procureur audit Laon occupera, & j'ai audit Dom Delrue, parlant comme dessus, laissé copie desdites Bulle, Requête, Conclusions, Ordonnance, & du préfent. Signé, Roussor.

Controllé à Paris le huit Octobre

1760. Signé, Bouron.

Octobre 1760. Signé, DE VISME.

L'an mil sept cent soixante le onzième jour d'Octobre, en vertu de l'Ordonnance de Monsieur l'Official de la Cour Spirituelle de Laon, Juge délégué par notre saint Pere le Pape Clément XIII, à l'effet de procéder aux fulmination & exécution de la Bulle accordée par Sa Sainteté le trente-un Juillet dernier, ladite Ordonnance en date du deux du présent mois duement insinuée, rendue sur les conclusions du Promoteur Général des Ville & Diocèse de Laon, étant au bas de la Requête présentée à mondit sieur l'Official, & à la Requête de haut & puisfant Seigneur Monseigneur Charles-Louis Fouquet Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France, Ministre & Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, Prince du faint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, des Pays Messin & du Verdunois, Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant

en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, Frontière de Champagne & Duché de Luxembourg, & sur les Côtes Maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, Sur-Intendant de l'Ecole Royale Militaire, demeurant à Paris, rue de Bourbon, Fauxbourg saint Germain, Paroisse saint Sulpice; de Jofeph Paris Duverney, Conseiller d'Etat, Intendant en exercice dudit Hôtel, demeurant à Paris, rue saint Louis au Marais, Paroisse saint Gervais; & d'Antoine Pecquet, Chevalier de l'Ordre Royal de saint Lazare, Intendant en survivance dudit Hôtel, y demeurant, tous en leurs dernières qualités, stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui & dépendances, poursuites & diligences du sieur Pierre Valioud, Agent dudit Hôtel, demeurant ordinairement à Paris, étant de présent à Laon à la suite des affaires dudit Hôtel, & demeurant en la Maison Abbatiale & principal Domicile & Chef-Lieu de l'Abbaye Royale & Commendataire de saint Jean dudit Laon, Paroisse sainte Benoite, pour tous lesquels domicile est élu en ladite Ville de Laon en la maison de Me Chrétien Carrière, Procureur au Bailliage & Siège Présidial, & en l'Officialité dudit Laon y demeurant. J'ai, Jacques Gobin, Appariteur en la Cour Spirituelle de ladite Officialité & Diocèse dudit Laon, y demeurant, rue des Cordeliers, Paroisse sainte Benoite, foussigné, ajourné & donné assignation aux sieurs Prieur & Religieux de l'Abbaye Royale de saint Jean dudit Laon, en parlant à leur Portier, qui n'a voulu dire son nom, de ce interpellé, à comparoir Mercredi prochain quinze du présent mois & an, neuf heures du matin, en la Chambre du Prétoire de ladite Officialité & Diocèse dudit Laon, pour répondre sur le contenu esdites Bulles, procéder sur & aux fins desdites Requête, Conclusions & Ordonnance, & être oui sur le tout, déclarant que ledit Me Carrière, Procureus audit Laon, occupera; & j'ai auxdits Prieur & Religieux de ladite Abbaye Royale de faint Jean dudit Laon, parlant comme dessus, laissé copie desdites Bulles, Requête, Conclusions, Ordonnances, & du présent, les jour & an fuldits.

Et ledit jour & de suite, en vertu dudit Décret, même Requête & pareille élection de domicile, je, Appariteur susdit & soussigné, ai ajourné & donné assignation par cri public & assiches mises à la principale porte de l'Abbaye de saint Jean de Laon, à celle de l'Eglise de sainte Benoite, l'une des Paroisses de la Ville de Laon, dans l'enclave de laquelle Paroisse ladite Abbaye se trouve située, & à celle de l'Auditoire de l'Officialité dudit Laon, aux places publiques des Halles des mercredis & samedis, & des Marchés aux Herbes de cette Ville de Laon, à tous ceux & celles qui peuvent avoir intérêts à la réunion de la Manse Abbatiale de ladite Abbave de saint Jean de Laon, à l'Ecole Royale & Militaire de la Ville de Paris, à comparoir mercredi prochain quinze du préfent mois & an, neuf heures du matin, en la Chambre du Prétoire de l'Officialité du Diocèse de Laon, pour répondre sur le contenu esdites Bulles, procéder sur & aux fins desdites Requête, Conclusions & Ordonnance, & être oui sur le tout, déclarant que ledit Me Carrière, Procureur audit Laon, occupera; & étant devant lesdites portes, & fur lesdites places, i'ai, aux Peuples assemblés en grand nombre, fait lecture à haute & intelligible voix desdites Bulles, Requête, Conclusions & Ordonnance, & ai laissé par attache copie d'icelles à chacun desdits endroits, les jour & an que desfus. Signé, GOBIN.

Controllé à Laon le onze Octobre 1760. Reçu vingt sols. Signé, Le Leu. Insinué & controllé à Laon, ce treize Octobre 1760. Signé, DEVISME.

Cejourd'hui quinze Octobre mil sept cent soixante, neuf heures du matin, en la Chambre du Prétoire de l'Officialité & Cour Spirituelle du Diocèse

de Laon, & pardevant Nous François-Marie-Anne Le Rebours de Vaumadeuc, Prêtre, Docteur en Théologie, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Laon, Official & Juge ordinaire de la Cour Spirituelle du Diocèse dudit Laon, Commissaire en cette partie, délégué de notre saint Pere le Pape Clément XIII, par sa Bulle du trente-un Juillet dernier, assisté de notre Gressier ordinaire, est comparu sieur Pierre Valioud, Agent de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, demeurant ordinairement à Paris, & étant de présent en cette Ville, à la suite des affaires dudit Hôtel, logé en la Maison Abbatiale, principal Domicile & Chef-Lieu de l'Abbaye Royale & Commendataire de faint Jean dudit Laon, Paroisse de fainte Benoite, lequel Nous a dit & représenté que haut & puissant Seigneur Monfeigneur Charles Louis Fouquet Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France, Ministre & Secrétaire d'Etat, ayant le Département de la Guerre, Prince du saint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, des Pays Meifin & du Verdunois, Lieutenant Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, Frontière de Champagne, & du Duché de Luxembourg, & sur les Côtes Maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, & Sur-Intendant de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire : Messire Joseph Paris Duverney, Conseiller d'Etat, Intendant en exercice dudit Hôtel; & Messire Antoine Pecquet. Chevalier de l'Ordre Royal de saint Lazare, Intendant en survivance dudit Hôtel, tous en leur dernière qualité. stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui & dépendances, Nous auroient présenté leur Requête, tendante à ce qu'il Nous plaise leur donner Acte de la présentation qu'il Nous ont faite de ladite Bulle, & de la soumission de leur part de satisfaire aux charges & conditions d'icelle, procéder à la fulmination de ladite Bulle, & en conséquence ordonner que le Titre de ladite Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoit, soit & demeure éteint à perpétuité, & que les fruits, revenus, privilèges, honneurs, prérogatives, & généralement tous les droits dépendans de ladite Manse Abbatiale, soient séparés & distraits de la Manse Conventuelle & Régulière de ladite Abbaye de saint Jean, & soient unis & incorporés à perpétuité à la Chapelle de l'Hôtel de ladite Ecole Royale Militaire, pour en jouir par ladite Chapelle, aux charges, clauses & conditions portées en ladite Bulle, au bas de laquelle Requête est notre Dé-

eret donné sur les Conclusions du Promoteur de cette Cour, le deux Octobre présent mois, par lequel Nous aurions ordonné qu'avant faire droit, le' Révérend Pere Général des Bénédictins de la Congrégation de saint Maur, & les Prieur & Religieux de ladite Abbaye Royale de saint Jean de Laon, seroient assignés à comparoir pardevant Nous cejourd'hui, heure & lieu présens, pour répondre sur le contenu esdites Bulle & Requête; qu'en exécution de notredit Décret, ledit sieur Général des Bénédictins avoit été assigné par Exploit de Roussot, Huissier-Commissaire-Priseur-Vendeur des meubles au Châtelet de Paris, y demeurant, du huit Octobre présent mois, controllé à Paris le même jour par Bouron; & lesdits fieurs Prieur & Religieux de ladite Abbaye de saint Jean, auroient aussi été assignés par Exploit de Gobin, Appariteur en cette Cour, demeurant audit Laon, du onze du même présent mois; controllé à Laon le même jour par Leleu, à comparoir pardevant Nous, lieu & heure présente, pour répondre sur le contenu en ladite Bulle, & en ladite Requête, auxquels avoit été à chacun donné copie séparément, tant de la susdite Bulle, que de la susdite Requête, & de notredit Décret; que par le même Exploit dudit Gobin, susdaté & controllé, toutes les personnes qui avoient quelque

intérêt à ladite union, auroient été aussi assignés par cri public & par atsaches mises desdites Bulle, Requête & Décret, à la principale porte de ladite Abbaye de faint Jean, à celle de l'Eglise de sainte Benoite, & à celle de notre Auditoire, & aux places publiques de ladite Ville de Laon, à comparoir ausi pardevant Nous, lieu & heure prescrite, pour de même répondre & procéder sur le contenu esdites Bulle, Requête & Décret; que lesdits Exploits avoient été transcrits sur les Registres du Greffe des Insinuations Ecclésiastiques du Diocèse dudit Laon, fuivant la note au bas d'iceux portant insinué & controllé à Laon, le treize Octobre mil sept cent soixante, signé DE VISME. Pourquoi ledit sieur Valioud, audit nom, Nous auroit requis de lui donner Acte de ses comparution, dire, requisition & offre; & attendu la comparution desdits sieurs Prieur & Religieux de ladite Abbaye dudit saint Jean, les entendre en leurs dire, lui donner défaut, tant contre le Révérend Pere Général des Peres Bénédictins de la Congrégation de faint Maur, que contre les appellés par cri public; & en adjugeant le profit dudit défaut, passer outre à la fulmination de ladite Bulle; & a ledit sieur Valioud signé. Ainsi signé en la minute des présentes, VALIOUD.

Est comparu le Révérend Pere Dom Charles Navelot, Prêtre, Religieux Profès de l'Ordre de saint Benoit. Congrégation de faint Maur, Prieur de l'Abbaye Royale & Conventuelle de saint Jean de Laon, lequel tant en son nom de Prieur Conventuel de ladite Abbaye, qu'au nom & comme fondé de pouvoir spécial des Religieux & Couvent de ladite Abbaye, par Acte Capitulaire de cejourd hui, signé dudit sieur Prieur, de Dom Jean Goulin, Souprieur, & de Dom Jean Jacques Pagnon, Secrétaire, controllé audit Laon aussi cejourd'hui par Leleu. lequel esdits noms Nous a dit & déclaré qu'il confent à l'extinction du Titre régulier de ladite Abbaye, & à l'union des fruits de la Manse Abbatiale à ladite Chapelle de l'Ecole Royale Militaire, le tout aux charges, claufes & conditions portées par la Bulle du trente-un Juillet dernier; sauf cependant, & sous la réserve très respectueuse de se pourvoir vers Sa Majesté, pour lui faire des représentations sur la lésion que souffre la Communauté dudit saint Jean de Laon, des anciens Concordats & subséquens, & généralement que ladite fulmination & exécution de ladite Bulle ne pourra préjudicier aux droits de ladite Communauté.

Nous a ensuite représenté ledit Dom Charles Navelot, qu'il attend journelIement la procuration du Révérend Pere Général desdits Ordre & Congrégation, suivant les avis qu'il en a reçus; pourquoi & avant de procéder à ladite Bulle, il Nous requéroit d'accorder un délai suffisant, & a signé. Ainsi signé en ladite minute des présentes, Fr. Ch. NAVELOT, avec paraphe.

Et par ledit sieur Valioud audit nom a été fait au cas de besoin toutes réserves & protestations contraires aux dires dudit sieur Prieur audit nom. Et a

figné VALIOUD.

Sur quoi faisant droit, & après avoir attendu jusqu'à l'heure de dix heures atteintes & sonnées, Nous avons audit sieur Valioud, audit nom, donné Acte de ses comparution, dire, déclaration & requisition; avons pareillement donné Acte audit Révérend Pere Prieur de ladite Abbaye de saint Jean, audit nom, de ses comparution, dire & requisition; & défaut tant contre le Révérend Pere Général des Bénédictins de la Congrégation de saint Maur non comparant, ni personne sondée de sa procuration, que contre les Parties inréressées à l'union de la Manse Abbatiale de ladite Abbaye de saint Jean à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire, en adjugeant le profit dudit défaut, & en obtempérant à la requisition dudit sieur Prieur, à ce qu'il Nous plaise accorder un délai suffisant pour la

comparution dudit Révérend Pere Général, Nous avons accordé un délai de quinzaine, pendant lequel ledit Révérend Pere Général sera réassigné à comparoir pardevant Nous à la Chambre du Conseil le trente un Octobre présent mois, pour répondre & procéder ainsi que de raison; & à l'égard des autres appellés par cri public, & qui n'ont point comparu, disons que sans aucune autre nouvelle assignation, il sera après la comparution dudit Révérend Pere Général, passé outre: & avons ordonné, du consentement dudit sieur Valioud & dudit sieur Charles Navelot, audit nom, que le susdit Acte Capitulaire sera paraphé desdits sieurs Valioud & Navelot; & joint à notre présent Procès-verbal, pour y avoir recours en cas de besoin, dont & du tout ce que dessus, Nous avons dressé notre présent Procès-verbal, pour servir & valoir aux Parties ainsi que de raison : & avons signé, & notre Greffier, les jour & an susdits. Signés, LE REBOURS DE VAUMADEUC, & MANGRAS. avec paraphe.

Insinué & controllé à Laon, ce 21 Octobre 1760. Signé, BAUDELOT, Curé de saint Remi à la Porte, pour l'absence de M. De Visme.

## ACTE CAPITULAIRE

Des Religieux, Prieur & Communaute de l'Abbaye de saint Jean de Laon, par lequel la Communauté de ladite Abbaye constitue le R. P. Dom Charles Navelot, Prieur de ladite Abbaye, aux sins de comparoir & se présenter à ladite Fulmination.

I 'An de notre Seigneur mil sept cent soixante, quinzième Octobre, le R.P. Dom Charles Navelot, Prieur de l'Abbaye de saint Jean de Laon. Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, Diocèse de Laon, ayant fait assembler capitulairement au son de la cloche en la manière accoûtumée. les Révérends Peres Dom Charles Navelot, Prieur, Dom Jean Goulin, Souprieur, Dom Jean Baptiste Delarbre, Dom Jean - Baptiste Quinser, Dom Jean-Jacques Pagnon, Dom Gédeon Bugniatre, Dom Antoine Harvier, Dom François Vitasse, Dom Matthieu Geruzet, Procureur, Dom Thomas Margana, leur a représenté qu'il étoit nécessaire de procéder à la nomination d'un ou de deux Religieux, pour & au nom de ladite Communauté répondre sur l'assignation qui a été donnée à ladite Communauté, en parlant au Portier.

tier, le onze du présent mois, à la Requête de Monseigneur Charles-Louis Fouquet Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France, &c. Joseph Paris Duverney, Conseiller d'Etat, Intendant en exercice audit Hôtel, & d'Antoine Pecquet, Chevalier de l'Ordre de saint Lazare, Intendant en survivance audit Hôtel, de l'ordre de Monsieur l'Official de Laon, tendante à la fulmination de la Bulle donnée par N. S. Pere le Pape, le trente un Juillet mil sept cent soixante, pour l'exécution du Titre régulier & l'union de la Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Ecole Royale & Militaire, comparoir pardevant ledit sieur Official, pour là consentir au nom de ladite Communauté aux extinction & suppression, & en outre protester pour la conservation de nos droits.

L'affaire mise en délibération, a été conclu unanimement que ladite Communauté nommoit & constituoit, comme elle nomme & constitue par la présente Délibération, pour leur Procureur général & spécial ledit R. P. Dom Charles Navelot, Prieur de ladite Abbaye, pour répondre au nom de ladite Communauté, à ladite assignation, comparoir devant ledit sieur Official de Laon, & là déclarer qu'elle consent à l'extinction du Titre régulier de ladite Abbaye, & à l'union des fruits de la Manse Abbatiale à ladite Chapelle

de l'Ecole Royale Militaire : le tout aux charges, clauses & conditions portées par ladite Bulle, dont ladite Communauté a eu communication; sauf cependant, & sous la réserve trèsrespectueuse de se pourvoir vers les bontés de sa Majesté, pour lui faire des représentations sur la lésion que ladite Communauté souffre des anciens Concordats, & subséquens, & généralement que ladite fulmination & exécution de ladite Bulle ne pourra préjudicier aux droits de ladite Communauté, & en outre procéder comme de raison; en foi de quoi j'ai dressé ce présent Acte par ordre du Révérend Pere Prieur, qui l'a signé avec tous les Religieux, & moi Secrétaire foussigné. Signés, Fr. CHARLES NAVELOT. Prieur. Fr. JEAN GOULIN, Souprieur. & Fr. JEAN-JACQUES PAGNON, Secrétaire, avec paraphe.

Controllé à Laon ledit jour quinze Octobre mil sept cent soixante. Reçu douze sols six deniers. Signé, LELEU.

Paraphé ne varietur du sieur Pierre Valioud, Agent de l'Ecole Royale Militaire, & dudit Dom Charles Navelot, en exécution & au desir de notre Procès verbal & Ordonnance contenus en icelui, de cejourd'hui quinze Octobre mil sept cent soixante. Signés, Valioud, Fr. Ch. Navelot, & Le Rebours de Vaumadeuc.

Insinué & controllé à Laon, le dixhuit Octobre mil sept cent soixante. Signé, DE VISME, avec paraphe.

> A MONSIEUR L'OFFICIAL du Diocèse de Laon, Commissaire délégué de N. S. Pere le Pape.

CUpplie humblement Jean Goulin; Prêtre & Souprieur de l'Abbaye de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, disant qu'il lui a été remis entre les mains un Acte du quinze du présent mois d'Octobre, signé Fr. Joseph Delrue, Supérieur Général de ladite Congrégation de saint Maur, & au dessous Fr. Etienne le Picard, Secrétaire, portant consentement par ledit sieur Supérieur Général à la fulmination de la Bulle d'extinction & d'union de l'Abbave de saint Jean de Laon à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, & d'incorporation des revenus de la Manse Abbatiale à ladite Chapelle, sous les réserves y portées, ledit Acte duement controllé & infinué.

A ces causes, il vous plaise permettre audit Révérend Pere Fr. Joseph Delrue, Supérieur Général, de faire R ii affigner au premier jour pardevant Vous en la Chambre du Prétoire de l'Officialité du Diocèse de Laon, Monseigneur le Maréchal Duc de Belleisle, & Messieurs Duverney & Pecquet, en leurs qualités de Stipulans pour ledit Hôtel de l'Ecole Militaire, au domicile par eux élu en cette Ville de Laon, à l'effet d'être présens, si bon leur semble, au dépôt dudit consentement, & aller en avant, & ferez justice. Signé, Fr. JEAN GOULIN.

Soit communiqué au Promoteur. A Laon, ce vingt-sept Octobre mil sept cent soixante. Signé, LE REBOURS DE VAUMADEUC.

Le Promoteur qui a pris communication de la Requête ci-dessus, de l'Ordonnance du soit à lui communiqué, n'empêche que les Personnes y dénommées ne soient assignées. A Laon, les jour & an susdits. Signé, FLEURY, avec paraphe.

Vu par Nous François-Marie-Anne Le Rebours de Vaumadeuc, Prêtre, Docteur en Théologie, & Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Laon, Official & Juge ordinaire de la Cour Spirituelle dudit Laon, Commissaire délégué en cette partie de notre saint Pere le Pape; la Requête à Nous présentée par Dom Jean Goulin, Prêtre, Religieux Prosès de l'Ordre de sains

Benoit, Congrégation de saint Maur Souprieur de l'Abbaye Royale de saint Jean de Laon, notre Ordonnance de soit communiqué au Promoteur, les Conclusions dudit Promoteur de cejourd'hui, avons permis au Révérend Pere Dom Joseph Delrue, Supérieur Général des Bénédictins de ladite Congrégation de saint Maur, de faire assigner à comparoir pardevant Nous, en la Chambre du Prétoire de notre Officialité, mercredi prochain, deux heures de relevée, Monseigneur le Maréchal Duc de Belleisle, & Messieurs Duverney & Pecquet, en leurs qualités de Stipulans pour l'Hôtel Royal de l'Ecole Militaire, au domicile de Me Chrétien Carrière, Procureur par eux élu. A Laon, ce vingt-sept Octobre mil sept cent soixante. Signé, LE REBOURS DE VAUMADEUC

Insinué & controllé à Laon, ce vingtfept Octobre mil sept cent soixante. Signé, DE VISME, avec paraphe.

L'an mil sept cent soixante, le vingthuitième jour d'Octobre, en vertu de l'Ordonnance apposée au bas de la Requête présentée à Monsieur l'Official & Juge ordinaire de la Cour Spirituelle du Diocèse de Laon ci-attachée, & à la Requête de Fr. Dom Joseph Delrue, Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, Ordre de saint Benoit, poursuite & diligence de Dom

R iij

Fr. Jean Goulin, Prêtre, & Souprieur de l'Abbave Royale de saint Jean dudit Laon, Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, pour lesquels domicile est élu en la maison de Me Nicolas Berthoult, qu'ils constituent pour leur Procureur à Laon, y demeurant, & qui occupera pour eux en l'Instance, j'ai, Jacques Gobin, Sergent immatriculé au Duché-Pairie de Laon, & Appariteur en ladite Cour Spirituelle du Diocèse dudit Laon, y demeurant, soussigné, ajourné & donné assignations à Monseigneur le Maréchal Duc de Belleisse, & à Messieurs Duverney & Pecquet, Stipulans pour l'Hôtel de l'Ecole Militaire, au domicile de Me Chrétien Carrière, leur Procureur audit Laon, y demeurant, en parlant à son Clerc audit domicile, à comparoir demain Mercredi vingtneuf du présent mois & à deux heures de relevée, en la Chambre du Prétoire de ladite Officialité, pardevant mondit Sieur l'Official & Juge ordinaire de ladite Cour Spirituelle du Diocèse dudit Laon, pour être présens, si bon leur semble, au dépôt du consentement dudit sieur Joseph Delrue, Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, Ordre de saint Benoit, à la Bulle de notre saint Pere le Pape; le tout daté & énoncé en ladite Requête ci-attachée, répondre & procéder sur le contenu d'icelles circonstances &

39 I

dépendances, sinon & à faute d'y comparoir qu'il sera procédé au dépôt dudit consentement, tant en absence qu'en présence, & aux réserves mentionnées en ladite Requête; & asin que mondit Seigneur le Maréchal Duc de Belleisse & Messieurs Duverney & Pecquet n'en ignorent, je leur ai, parlant comme dessus, laissé copie tant dudit consentement, de ladite Requête, du soit communiqué à M. le Promoteur, Conclusions de mondit sieur le Promoteur, de l'Ordonnance, & du présent Exploit, les jour & an susdits. Signé, GOBIN, avec paraphe.

Controllé à Laon, le 28 Octobre 1760. Reçu dix sols. Signé, LELEU.

Infinué & controllé à Laon, le 28 Octobre 1760. Signé, DE VISME, avec paraphe.

Cejourd'hui vingt-neuf Octobre mil sept cent soixante, deux heures de relevée, en la Chambre du Prétoire, & pardevant Nous François-Marie-Anne Le Rebours de Vaumadeuc, Prêtre, Docteur en Théologie, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Laon, Official & Juge ordinaire de la Cour Spirituelle du Diocèse de Laon, Commissaire Apostolique en cette partie, assisté de notre Gressier ordinaire, est comparu Dom Jean Goulin, Prêtre, Religieux Prosès de l'Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, Souprieur

Riv

de l'Abbaye Royale de saint Jean de Laon, même Ordre & Congrégation, qui Nous a dit qu'au nom du Révérend Pere Joseph Delrue, Supérieur Général des Révérends Peres Bénédictins de ladite Congrégation de saint Maur, il Nous avoit présenté sa Requête, & avoit conclu à ce qu'il Nous plût permettre audit Révérend Pere Joseph Delrue, en sa qualité de Supérieur Général des Révérends Peres Bénédictins de ladite Congrégation, de faire assigner à comparoir pardevant Nous, Monseigneur le Maréchal Duc de Belleisle, & Messieurs Paris Duverney & Pecquet, en leurs qualités de Surintendant & Intendans de l'Hôtel de l'Ecole Militaire, pour voir dire qu'il lui a été remis entre les mains un Acte du quinze du présent mois, à lui adressé par ledit Révérend Pere Joseph Delrue, portant consentement à la Fulmination de la Bulle d'extinction & d'union de ladite Abbaye de saint Jean, à la Chapelle de l'Hôtel de ladite Ecole Militaire, & de l'incorporation des revenus de la Manfe Abbatiale de ladite Abbaye à ladite Chapelle, sous les réserves y portées; ledit Acte duement controllé au Bureau du Controlle Laïc, & insinué & controllé au Greffe des Insinuations Ecclésiastiques de ce Diocèse ; qu'en exécution de notre Ordonnance du vingt sept Octobre présent mois, il avoit communiqué ladite

Requête à M. le Promoteur de ce Diocèse, que, sur les Conclusions dudit fieur Promoteur, Nous aurions permis audit Révérend Pere Dom Joseph Delrue, de faire assigner à comparoir cejourd'hui heure présente, pardevant Nous, mondit Seigneur le Maréchal Duc de Belleisle, & mesdits Sieurs Paris Duverney & Pecquet, en leurs qualités ci - devant énoncées, pour avoir Acte du contenu en ladite Requête; qu'en exécution de notre Décret, dudit jour vingt- sept Octobre présent mois, il avoit par Exploit de Gobin, Appariteur en cette Cour, du jour d'hier, controllé à Laon le même jour par Leleu, fait assigner mondit Seigneur le Maréchal Duc de Belleisle & mesdits Sieurs Paris Duverney & Pecquet, ès qualités que devant, au domicile de Me Carrière, Procureur en la Cour Spirituelle de ce Diocèse, à comparoir cejourd'hui heure présente, pardevant Nous, pour avoir Acte du contenu en ladite Requête, de la présentation qu'il Nous a fait de l'Acte portant consentement par ledit Révérend Pere Dom Joseph Delrue, à la Fulmination de la Bulle d'exrinction & d'union de ladite Abbaye de saint Jean de Laon, à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Militaire, & de l'incorporation des revenus de la Manse Abbatiale de ladite Abbaye de saint Jean, à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Mili-

taire, sous les réserves y portées, & des offres qu'il faisoit de déposer en notre Greffe ledit Acte du quinze Octobre présent mois, & a, ledit Dom Jean Goulin signé, Fr. JEAN GOULIN,

Souprieur.

Et par le sieur Pierre Valioud, Agent de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire. demeurant ordinairement à Paris. & étant de présent en cette Ville, à la suite des affaires dudit Hôtel, logé en la Maison Abbatiale, principal Domicile & Chef-Lieu de l'Abbatiale de saint Jean de Laon, qu'il consent au dépôt du consentement donné par ledit Révérend Pere Dom Joseph Delrue, audit nom, sous les réserves & protestations contraires à celles portées audit consentement, & a requis qu'il soit passé outre à la Fulmination de la Bulle portant extinction du Titre Abbatial de l'Abbaye de saint Jean de Laon. & de la réunion des fruits, revenus & dépendances de la Manse Abbatiale de ladite Abbaye de saint Jean de Laon, à la Chapelle dudit Hôtel, & a signé, VALIOUD.

Sur quoi faisant droit, Nous avons donné Acte audit Dom Jean Goulin, audit nom, & audit sieur Pierre Valioud, audit nom, de leurs comparutions, dires, consentemens, réquisitions & protestations; ordonnons que le consentement du Révérend Pere Supérieur Général des Bénédictins de la Congrégation de faint Maur, dont est ci-devant question, demeurera déposé en notre Greffe après avoir été certisié véritable dudit Dom Jean Goulin, & de Nous paraphé; & en conféquence qu'il sera passé outre à la sulmination de ladite Bulle, & avons signé, & notre Grefser. Signés, LE REBOURS DE VAUMADEUC & MAUGRAS.

Insinué & controllé à Laon, le 30 Octobre 1760. Signé, DE VISME.

Nous soussigné, Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, Ordre de saint Benoit, après avoir pris lecture de la Bulle de notre saint Pere le Pape, en date du trente-un du mois de Juillet de l'année mil sept cent soixante, portant commission à Monsieur l'Official de Laon à l'effet d'éteindre le Titre de l'Abbaye de saint Jean de Laon, & d'en unir & incorporer les revenus à la Chapelle de l'Ecole Militaire; de la Requête de Monseigneur le Duc & Maréchal de Belleisle, & autres, audit Official, tendante à la Fulmination de ladite Bulle, aux clauses & conditions y énoncées; l'Ordonnance dudit Official au bas de ladite Requête, de soit communiqué au Promoteur du Diocèse, en date du premier jour du mois d'Octobre mil sept cent soixante; Conclusions du sieux

R vj

Official du deuxième jour du mois d'Octobre suivant, & l'Exploit à Nous signissé le huit Octobre suivant, tout murement considéré, pour Nous conformer aux pieuses intentions de Sa Majesté, Nous avons consenti & consentons, autant qu'il est en Nous, la Fulmination de ladite Bulle, pour être exécutée selon sa forme & teneur. aux réserves faites par les Prieur & Religieux de ladite Abbave de se pourvoir devers Sa Majesté, pour les lésions qu'ils souffrent des différens Concordats faits avec les Abbés Commendataires de ladite Abbaye; en foi de quoi Nous avons signé ces présentes & scellées du sceau de notre Office, avec le contreseing de notre Secrétaire, le quinzième jour du mois d'Octobre de l'année mil sept cent soixante. Signé, Fr. Joseph Delrue, Supérieur Général, avec paraphe.

Par Commandement du Très-Révérend Pere Général. Signé, Fr. ETIEN-NE LE PICARD, Secrétaire, avec pa-

raphe.

Controllé à Laon le 22 Octobre 1760. Reçu vingt-cinq sols. Signé, LELEU.

Insinué & controllé à Laon, le 25 Octobre 1760. Signé, DE VISME, avec

paraphe.

Certifié véritable par le Révérend Pere Dom Jean Goulin, Prêtre, Religieux Profès de l'Ordre de faint Benoit, Congrégation de faint Maur, Souprieur de l'Abbaye Royale de saint Jean de Laon, porteur de l'Acte ci-dessous, & à sa réquisition, de Nous paraphé, au desir de notre Procès-verbal de ce-jourd'hui vingt-neus Octobre mil sept cent soixante. Signés, Fr. JEAN GOULIN, Souprieur, & LE REBOURS DE VAUMADEUC.

Soit la procédure, pour parvenir à la Fulmination de la Bulle de notre saint Pere le Pape Clément XIII, portant extinction du Titre Abbatial de l'Abbaye de saint Jean de Laon, & de la réunion d'icelui à la Chapelle de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, communiquée au Promoteur du Diocèse. A Laon, le vingt-neuf Octobre mil sept soixante. Signé, LE REBOURS DE VAUMADEUC.

Le Promoteur qui a pris communication de la Requête présentée à M. l'Official de la Cour Spirituelle de ce Diocèse, Commissaire délégué de notre saint Pere le Pape Clément XIII, à lui présentée par haut & puissant Seigneur Monseigneur Charles - Louis Fouquet Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France, Ministre & Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, Prince du faint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, des Pays Messin & du Verdunois, Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, Frontière de Champagne, & du Duché de Luxembourg, & fur les Côtes Maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, Sur-Intendant de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

Messieurs Joseph Paris Duverney. Conseiller d'Etat, Intendant en exercice dudit Hôtel, & Antoine Pecquet, Chevalier de l'Ordre Royal de saint Lazare, Intendant en survivance dudit Hôtel, tous en leurs dernières qualités, Stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui & dépendances, tendante à ce qu'il leur soit donné Acte de la présentation qu'ils ont faite audit sieur Official, de la Bulle obtenue de notre saint Pere le Pape Clément XIII, en date du 31 Juillet dernier, par laquelle Sa Sainteté, pour les causes & raisons y portées, auroit, à la prière & du consentement de Sa Majesté, ordonné qu'il seroit procédé à la suppression & extinction du Titre collatif régulier ou commendataire de l'Abbaye Royale de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoit, Congrégation de saint Maur, à la léparation & à la distraction des fruits de la Manse Abbatiale, d'avec ceux de la Manse Conventuelle régulière, réunion & incorporation à perpétuité des fruits de ladite Manse Abbatiale, à la Chapelle de l'Hôtel de

ladite Ecole Royale Militaire, aux charges, clauses & conditions portées en ladite Bulle, & de la soumission de leur part de satisfaire auxdites clauses & conditions; en conséquence de procéder à la fulmination & exécution d'icelle Bulle : l'Ordonnance de M. l'Official de soit à Nous communiqué, du premier Octobre présent mois, nos Conclusions du même jour, le Décret de mondit sieur Official, du lendemain deuxième, infinué & controllé au Bureau des Insinuations Ecclésiastiques de ce Diocèse le même jour, portant qu'avant faire droit, le Révérend Pere Général des Bénédictins de la Congrégation de saint Maur, ensemble les Prieur & Religieux de ladite Abbaye de saint Jean de Laon, seront assignés à comparoir pardevant lui, le Mercredi quinze du prétent mois, neuf heures, du matin, en la Chambre du Prétoire de ladite Officialité, pour répondre sur le contenu desdites Bulle & Requête; l'assignation donnée en exécution dudit Décret, au Révérend Pere Dom Joseph Delrue, Supérieur Général des Bénédictins de ladite Congrégation, par Roussot, Huissier, à Paris, le huit du même présent mois, controllé audit Paris le même jour, infinué & controllé au Bureau des Infinuations Ecclésiastiques de ce Diocèse le treize; l'Exploit donné par Gobin, Appariteur en cette Cour, le onze du présent mois,

& controllé à Laon le même jour, infinué & controllé audit Bureau des Insinuations Ecclésiastiques ledit jour treize, tant auxdits sieurs Prieur & Religieux de ladite Abbaye de saint Jean de Laon; que par attache & cri public, à toutes les personnes qui pourroient avoir intérêt à la réunion de ladite Abbaye, à la Chapelle de l'Hôtel de ladite Ecole Royale Militaire; le Procès-verbal dressé par mondit sieur Official ledit jour quinze, par lequel il auroit donné Acte au sieur Pierre Valioud, Agent dudit Hôtel, demeurant à Paris, & étant de présent en cette Ville, à la suite des affaires dudit Hôtel, & à Dom Charles Navelot, Prieur de ladite Abbaye de saint Jean, au nom & comme fondé de pouvoir des sieurs Religieux dudit saint Jean, de leurs comparutions, dires, réquisitions & réserves; & défaut contre le Révérend Pere Général des Bénédictins non comparant, ni personne sondée de fa procuration, & contre les autres personnes intéressées à ladite union; & ce requérant ledit Dom Navelot, ordonné que ledit Révérend Pere Supérieur Général seroit assigné à compasoir pardevant mondit sieur Official, le trente-un Octobre présent mois, la Requête présentée à mondit sieur Ossicial, par Dom Jean Goulin, Prêtre, Religieux Profès desdits Ordre & Congrégation, Souprieur de ladite Abbaye

de saint Jean de Laon; expositive qu'il lui a été remis entre les mains; un Acte du quinze du même présent mois, figné Fr. Joseph Delrue, Supérieur Général de ladite Congrégation de faint Maur, portant consentement de fa part à la fulmination de la Bulle cidevant datée, & par laquelle Requête il a conclu à ce qu'il lui fût permis de faire assigner mesdits sieurs Sur-Intendant & Intendans, pour avoir Acte dudit consentement; l'Ordonnance de soit à Nous communiqué, nos Conclusions du vingt-sept de ce mois, le Décret de mondit sieur Official du même jour, portant que mesdits sieurs Sur-Intendant & Intendans seroient assignés à comparoir le vingt-neuf du même présent mois, deux heures de relevée, pour entendre aux conclusions portées en ladite Requête ; l'Exploit d'assignation donnée auxdits lieurs Sur-Intendant & Intendans, au domicile de Me Carrière, Procureur en ce Siège, chez lequel ils ont élu domicile, & ce par Exploit dudit Gobin. du vingt huit de ce mois, controllé audit Laon le même jour; le Procèsverbal dressé par mondit sieur Official, ledit jour vingt-neuf de ce mois, par lequel il auroit donné Acte audit Dom Jean Goulin, & audit sieur Valioud, de leurs comparutions, dires, & réserves; & ordonné que l'Acte dudit jour quinze de ce mois, portant le confen-

tement dudit Révérend Pere Supérieur Général des Bénédictins de ladite Congrégation de saint Maur, demeureroit déposé au Greffe de cette Officialité; l'Ordonnance de soit à Nous communiqué ci-devant transcrite, la Bulle de notre saint Pere le Pape, dudit jour trente un Juillet dernier, insinuée & controllée au Bureau desdites Insinuations Ecclésiastiques, le premier de ce mois; l'Acte Capitulaire desdits sieurs Prieur & Religieux dudit saint Jean de Laon, dudit jour quinze Octobre, controllé à Laon le même jour par Leleu, & insinué & controllé auxdites Infinuations Eccléfiastiques le dix-huit; le consentement susdaté dudit Supérieur Général de ladite Congrégation, controllé à Laon le vingt-deux, & insinué & controllé aux Infinuations Ecclésiastiques le vingt-huit. Tout vu & considéré, Nous susdit Promoteur, n'empêchons qu'il ne soit procédé à la Fulmination de ladite Bulle, pour la réunion dont s'agit. A Laon, ce trente Octobre mil sept cent soixante. Signé, FLEURY, avec paraphe.

Insinué & controllé à Laon, le 30 Octobre 1760. Signé, DE VISME, avec paraphe.

F Ranciscus-Maria-Anna Le Rebours de Vaumadeuc, Presbyter, Doctor Theologus, insignis Ecclesse Laudu-

nensis Canonicus, & Curiæ Spiritualis Laudunensis Officialis, & Judex Ordinarius. Commissarius hâc in parte à Sanctissimo Domino D. nostro Papa Clemente Decimo-Tertio Deputatus & Delegatus, omnibus præsentibus salutem in Domino. Noverint universi quod visis per nos Litteris Apostolicis feu Bullis à Præfato Sanctissimo Domino nostro Papa, obtentis & ad nos directis, datis Romæ apud sanctam Mariam. Majorem, anno Incarnationis Dominicæ, millesimo septingentesimo sexagefimo, pridie Calendas Augusti, Pontificatûs ejusdem Sanctissimi Domini nostri Papæ anno tertio, signatis ad calcem variis signis, & à tergo pro Reverendissimis DD. Protonotariis Apostolicis de numero participantium, & pro Domino Abbate Francisco, Domino Clemente Secretario, Gaspar Maldura Substitutus, sigillatisque Bulla plumbea cordulis albis sericeis appensà, curà & follicitudine Magistri Josephi Brunet, Equitis in Supremo Regis Confilio Patroni, & Romanæ Curiæ Expeditionarii, Parisiis in via Christine nuncupata commorantis, expediri curalis per di-Etum Brunet & Marchand, in eadem Curia Romana pariter Expeditionarium, juxta edictum Regium, debitè certificatis & controllatis die decima fextà Septembris anni currentis, ac in registris Inlinuationum Ecclesiasticarum Dicecelis Laudunentis descriptis & con-

trollatis die prima mensis Octobris præfentis & anni, nobis quidem exhibitis & præsentatis pro parte Illustrissimi & Potentissimi Domini Caroli Ludovici Fouquet Ducis Calonesi, gallicè de Belleisle, Franciæ Paris & Mareschali. Ministri, & Sanctioris Consilii Commentariensis in parte Belli, sancti Imperii Romani Principis, Regiorum Ordinum Equitis Torquati & Velleris aurei, Ducis Generalis Exercituum. Urbis & Arcis Metensis Gubernatoris, Regionum Metensis & Virodunensis, Regii Ducatuum Lotharingiæ & Baroduci Præfecti, Præfecti etiam Generalis in Dicecesibus Metensi, Tullensi & Virodunensi, Lotharingia, Sarravi Regione, Campaniæ finibus, & Ducatu Luxemburgensi, & in Oceani Maritimis Oris, ex Dunkerquâ usque ad Bayonam, Summi Administratoris Ædium Scholæ Regiæ Militaris Parisiis constructarum, Illustrissimi Virorum Josephi Paris Duvernay, à Sanctioribus Confiliis, earumdem Ædium Administratoris, & Antonii Pecquet, Regii S. Lazari Ordinis Equitis Torquati, earumdem Ædium Administratoris designati, Dictorum Dominorum in suis novissime dictis numeribus pro Præfatis Ædibus, earum Capella & pertinentiis stipulantium, à perhonesto Viro Petro Valioud, dicturum Ædium negotiis Præposito, Parisiis commorante, & nunc in hac Urbe Laudunensi, præsente super unio-

ne Monasterii sancti Joannis Laudunensis, Ordinis sancti Benedicti vacantis, & liberi per obitum bonæ memoriæ Caroli-Gabrielis de Pestel de Tubiere de Levy de Caylus, Episcopi Autissiodorensis, ultimi possessoris, qui dum viveret, ut commendam ad sui vitam ex concessione & dispensatione apostolicis hoc Monasterium obtinuerat. & eo fruebatur, dictæ Capellæ Scholæ Militaris Regiæ cum suppressione Tituli dicti Monasterii, ob causas in prædictis Litteris Apostolicis latissimè contentas & expressas, viso etiam libello supplicè Nobis à supradictis die prima præfentis mensis Octobris oblato ad effectum executionis Bullarum prædictarum, ad cujus calcem Decretum nostrum apposuimus eâdem die primâ præsentis mensis & anni, quo testati sumus nos cum honore & reverentia debitis prædictas Litteras Apostolicas, & præfatum libellum supplicem acceptavisse, & insuper decrevimus ut partes vocandæ citarentur coram Nobis die decimâ quintâ præsentis mensis Octobris, horâ nonâ matutinâ in Prætorio Curiæ Spiritualis hujusce Diœcesis Laudunensis; in quo Curiæ Spiritualis hujusce Diœcesis Laudunensis Prætorio coram Nobis, die decimâ quintâ mensis Octobris comparuit perhonestus Vir Petrus Va. lioud, in eodem nomine requirens, ut ratione habitâ postulationis eorum per libellum supplicem ad Nos, à supra-

dictis, per Dominum Valioud, directum procedere vellemus absque morâ. ad executionem commissionis Nobis per Bullas Apostolicas demandata. scilicet ad extinctionem seu regularis. seu commendatarii Tituli dictae Abbatiæ sancti Joannis Laudunensis, separationem & distractionem fructuum & proventuum Mensæ Abbatialis à fructibus & proventibus Mensæ Conventualis & Regularis prædicti Monasterii sancti Joannis, & unionem Mensæ Abbatialis, & omnium eius fructuum. proventuum, jurium & pertinentium.

Capellæ Scholæ Militaris Regiæ.

Comparuit etiam Reverendus Pater Dominus Carolus Navelot, Presbyter. Religiosus sancti Benedicti Ordinis. fancti Mauri Congregationis, Prior Conventualis dicti Monasterii sancti Joannis Laudunensis, à Capitulo ejusdem Monasterii Deputatus, ut Nobis constitit per Actum Capitularem de die decimâ quintâ præsentis mensis Octobris confectum & controllatum, quem Nobis exhibuit tempore processus verbalis per nos facti die decima quinta præsentis mensis & anni, qui vocatus à Jacobo Gobin, Apparitore hujusce Curiæ Spiritualis Laudunensis, per instrumentum significationis de die undecimâ præsentis mensis Octobris, ipsi & toti Monasterio datum juxtà nostrum. Decretum pro effectu executionis prædictarum Bullarum, tam ipso suo nomine, quam dicti Monasterii sancti Joannis consensum, præstitit pro extinctione Tituli Regularis seu Commendatarii dictæ Abbatiæ, separatione ac distractione fructuum & proventuum Abbatialis Mensæ à fructibus & proventibus regularis Mensæ Conventualis, & itidem unioni perpetuæ dictorum fructuum & proventuum dictæ Abbatialis Mensæ ad Capellam dicæ Scholæ Militaris Regiæ, iis tamen conditionibus, clausulis & oneribus quæ in dictis Litteris Apostolicis expressa & contenta sunt, & cum protestationibus per ipsum factis pro confervatione jurium Conventualis Mensæ, quas contra protestationes dicti Prioris, idem Dominus Valioud, omnes contrarias protestationes reclamavit, pro ut in processu nostro verbali habetur.

Et die vigesima nona præsentis mensis Octobris comparuit Reverendus
Pater Dominus Joannes Goulin, Religiosus eorumdem Ordinis & Congregationis Subprior dicti Monasterii sancti Joannis Laudunensis, qui Nobis exhibuit consensum Superioris Generalis
dicti Ordinis sancti Benedicti, sub
data diei decimæ quintæ dicti mensis
Octobris, sub signo manuali Fr. Joseph
Delrue, Supérieur Général, & insra,
par Commandement du Très - Révérend
Pere Général, Fr. Etienne le Picard, Seerétaire, ad extinctionem Tituli dictæ,

Abbatiæ, & unionem fructuum & proventuum Mensæ Abbatialis ad supradictam Capellam dictæ Scholæ, quem consensum controllatum & insinuatum, ut par est, deposuit nostro Secretario ordinario, ut jungeretur aliis instrumentis hujusce processus.

De quibus omnibus quæ tàm à præfato Domino Petro Valioud, quam à dictis Dominis Carolo Navelot & Joanne Goulin, dicta requisita & protestatà respective suerunt, processus verbales confecimus diebus decimâ quintâ & vigesimà nonâ hujusce mensis, in quibus hæc omnia fusè & expressè enuntiantur. Quibus omnibus & nostris etiam processibus verbalibus visis, visis quoque Actu Capitulari supradicto de die decimâ quintâ, & consensu Superioris Generalis de eâdem die & perpensis, Nos Judex ordinarius, Commissarius & Executor antedictus planè & sufficienter de veritate omnium quæ in dictis Litteris Apostolicis continentur, informati, easdem Litteras fulminantes, annuente & consentiente Promotore Generali Curiæ Spiritualis hujusce Dicecesis Laudunensis, Titulum seu regularem, seu commendatarium Abbatiæ sancti Joannis Laudunensis, Ordinis sancti Benedicti, & in eodem Monasterio nomen & denominationem Abbatis, jusque ad illam nominandi, de expresso Regis consensu, auctoritate Apostolica Nobis commissa, & qua fungimur

fungimur in hâc parte, suppressimus & extinximus, & extinguimus in perpetuum, fructus ac proventus omnes & quoscumque Mensæ Abbatialis dictæ Abbatiæ, à fructibus & proventibus Mensæ Conventualis separavimus & distraximus, nec-non dica Mensa Abbatialis fructus & proventus, cum omnibus & fingulis esusdem Mensæ bonis, juribus temporalibus, honoribus, prærogativis, præeminentiis, terris, dominiis, fundis, feudis, pertinentiis, obventionibus, & emolumentis universis ad primòdicti Monasterii pro tempore existentes Abbates, ac illius Mensam Abbatialem tantum quomodolibet spectantibus & pertinentibus, cujuscumque nominis, naturæ, speciei, quantitatis & qualitatis existant, absque ullà exceptione & reservatione, fine alicujus tamen præjudicio, Capellæ Scholæ Militaris Regiæ perpetuò, de eodem Regis consensu, & eâdem auctoritate apostolicâ annexuimus & incorporavimus sub iis tamen conditionibus & cautelis, videlicet quòd propter suppressionem, unionem & incorporationes prædictas, divinus cultus in dicto Monasterio & solitus Monachorum numerus nullatenus minuatur, sed dicti Monasterii supportentur onera consueta, salva & illæsa mensæ Conventualis dicti Monasterii jura remaneant.

Jus nominandi, seu præsentandi per-

sonas idoneas ad curá conventuque carentes Prioratus, cæteraque Beneficia Ecclesiastica, curam tamen animarum minimè annexam habentes. & habentia & extra præfatam Romanam Curiam tantum vacantes & vacantia, & à primòdicto Monasterio dependentes & dependentia, & quorum collatio, provisio, & alia quævis dispositio. cessantibus reservationibus & affectionibus apostolicis, ad pro tempore existentem Abbatem, seu perpetuum commendatarium primòdicti Monasterii, quomodolibet spectabat & pertinebat, deinceps perpetuis futuris temporibus, dum illos & illa, pro tempore extra dictam Curiam tantum vacare contigerit, Ludovico Regi nostro ejusque Successoribus Franciæ Regibus in compensationem juris nominandi ad primòdictum Monasterium, ei & eis ut præfertur, competentis, cum hoc tamen quod ad similes Prioratus similiaque beneficia per dictum Ludovicum Regem nostrum, ejusque Successores ejusdem Franciæ Reges pro tempore, nominati, illorum expeditiones, per Datariam Apostolicam, solità servatà formà, prosequi & facere debeant.

Jus verò nominandi ad Prioratus, aliaque Beneficia Ecclesiastica dicti Ordinis regularia quibus cura imminet animarum, & à primòdicto Monasterio dependentes, ac dependentia, & extra dictam Curiam tantum vacantes & va-

cantia, & quorum collatio, provisio, seu quævis alia dispositio, cessantibus reservationibus & affectionibus præsatis, anteà ad eumdem Abbatem seu perpetuum commendatarium primòdicti Monasterii nunc & pro tempore existentem spectabat & pertinebat, pro tempore existentibus Archiepiscopis, seu Episcopis, in quorum respective Diœcesibus Prioratus & Benesicia hujusmodi siti & sita reperiuntur, cessantibus etiam reservationibus & affectionibus apostolicis præsatis, itidem perpetuò reservamus, concedimus & assignamus, juxtà tenorem dictarum Bul-

larum Apostolicarum.

Quocircà licebit Dominis Administratoribus Præfatæ Capellæ Scholæ Militaris Regiæ, Mensæ Abbatialis supradicti Monasterii sancti Joannis Laudunensis, ut præfertur, segregatæ & separatæ, fructuum, reddituum, prærogativarum, præeminentiarum, jurisdictionum, jurium, obventionum, pertinentiarum & emolumentorum univerforum corporalem, realem & actualem possessionem, per se, vel alium, seu alios illorum nomine, propriâ auctoritate apprehendere, apprehensam perpetuò retinere, illaque locare, dislocare, arrendare, exigere, percipere, levare, recuperare, ac in Capella Scholæ Militaris Regiæ usus & utilitatem convertere, salvis tamen Conventualis Mensæ Juribus.

Cui quidem reservationi Mensæ Conventualis & Jurium ejus prius dicta, Præfatus Dominus Petrus Valioud. nomine Administratorum dica Capella Scholæ Militaris Regiæ confensit, salvis etiam & remanentibus juribus omnibus tàm dictæ Capellæ quàm dictorum Prioris & Monachorum, & absque præjudicio alter utriusque partis, prout in dictis nostris processibus verbalibus fusiùs habetur. Eâ demum conditione ut satisfiat priùs omnibus & singulis oneribus secundum canonicas Sanctiones & Constitutiones Apostolicas, quam quidem Tituli Abbatialis extinctionem & Mensæ Abbatialis in integrum unionem & incorporationem prædictæ Capellæ Scholæ Militaris Regiæ, auctoritate Nobis pro prædictas Bullas concessa, pronuntiavimus & pronuntiamus, non obstantibus Lateraneusis Concilii novissimè celebrati Decretis, uniones perpetuas, nisi in casibus à jure permissis fieri prohibentis, aliisque Constitutionibus Apostolicis. In cujus rei fidem præsentes Litteras manu nostrå subscriptas per Magistrum Joannem-Christianum Maugras, Secretarium nostrum ordinarium scribi & signari, sigilloque Curiæ Spiritualis Laudunensis muniri justimus.

Datum Lauduni in Prætorio hujus Curiæ Spiritualis Diœcesis Laudunensis, anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo sexagesimo, die

verò trigesima prima mensis Octobris. Et posteà scriptum est inscriptum in inspectione laïca, die quinta mensis Novembris, per Magistrum Leleu, qui recepit sex libras & quinque asses, & in inspectione ecclesiastica, die sexta ejustem mensis Novembris, per Magistrum DE VISME.

L'an mil sept cent soixante, le vingtseptième jour de Novembre, à la Requête de mondit Seigneur le Maréchal Duc de Belleisle, & de mesdits Sieurs Paris Duverney & Pecquet, Surintendant & Intendans dudit Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, & Stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui, & dépendances, poursuite & diligence dudit sieur Pierre Valioud, Agent dudit Hôtel, de présent audit Laon, pour tous lesquels domicile est continué en l'Etude & domicile de Me Chrétien Carrière, Procureur en la Cour Spirituelle dudit Laon, sise rue du Blocq, Paroisse saint Remi à la Place: Je, Jacques Gobin, Appariteur de la Cour Spirituelle du Diocèse de la Ville dudit Laon, y demeurant. soussigné, ai signisié aux sieurs Religieux, Prieur & Couvent du Monastère de saint Jean de Laon, en parlant à leur Portier, qui n'a voulu dire son nom, de ce sommé & interpellé, à domicile, le contenu en la Sentence de Fulmination, du trente Octobre dernier, signé Maugras,

Siij

collationnée & scellée, duement controllée & insinuée ci-devant, & des autres parts transcrite; & à ce que lesdits sieurs Religieux, Prieur & Couvent n'en ignorent, je leur ai laissé copie tant de ladite Sentence de Fulmination, que de mon présent Exploit, les jour & an susdits. Signé, Gobin. Controllé à Laon, le 27 Novembre 1760. Reçu dix sols. Signé, Le Leu. Insinué & controllé à Laon, ce 27 Novembre 1760. Signé, DE VISME.



## ACTE

de prise de possession civile des Biens dépendans de la Manse Abbatiale de l'Abbaye de saint Jean de Laon.

Vjourd'hui trente Décembre mil A fept cent soixante, avant midi, Nous Philippe-Louis Rousieau & Cyr-Elie Gallien, Notaires Royaux Apostoliques en la Ville & Diocèse de Laon, demeurant audit Laon, foussignés, à la réquisition de Monsieur Pierre Valioud, Agent de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, au nom & comme fondé de la procuration de Charles-Louis Fouquet Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France. Ministre & Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, Prince du faint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur des Ville & Citadelle de Metz, du Pays Messin & du Verdunois, Lieutenant-Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, Frontière de Champagne, & du Duché de Luxembourg, & sur les Côtes maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne.

De Messire Joseph Paris Duverney. Conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, & de Messire Antoine Pecquet, Chevalier, Commandeur de l'Ordre Militaire & Hospitalier de saint Lazare & de Notre-Dame du Mont-Carmel, tous trois Stipulans pour l'Hôtel de ladite Ecole Militaire: scavoir, mondit Seigneur le Maréchal Duc de Belleisle, en qualité de Secrétaire d'Etat de la Guerre, Surintendant dudit Hôtel; mondit Sieur Paris Duverney, en sa qualité d'Intendant; & mondit Sieur Pecquet, en sa qualité d'Intendant en survivance dudit Hôtel; ladite Procuration passée pardevant Melin & son Confrère, Notaires au Châtelet de Paris, le vingt-cinq Décembre présent mois, icelle demeurée en original, jointe & annéxée à ces présentes, après avoir été certifiée véritable, paraphée & signée dudit sieur Valioud, & à sa requisition, desdites Notaires, Nous sommes transportés au Monastère Royal de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoît, Congrégation de saint Maur, Diocèse de Laon, où étant, à la requisition dudit sieur Valioud, audit nom & en présence des Révérends Peres Prieur & Religieux dudit Monastère, assemblés en Chapitre, l'un de Nous a lu à haute & intelligible voix, mot après autre, la Bulle ou Lettres Aposfoliques de notre saint Pere le Pape Clément XIII, accordée à la prière &

du consentement de Sa Majesté, sur la suppression & extinction du Titre d'Abbaye dudit Monastère, & de la dénomination d'Abbé en icelui, & sur l'union de la Manse Abbatiale dudit Monastère de saint Jean de Laon, à la Chapelle dudit Hôtel de l'Ecole Militaire, pour les causes portées auxdites Lettres Apostoliques, données à Rome à sainte Marie Majeure, le trente-un Juillet mil sept cent soixante, signées en fin Gaspard Maldura, & autres, scellées en plomb, de soies blanches, expédiées par Joseph Brunet, Avocat au Conseil & Expéditionnaire en Cour de Rome, demeurant à Paris, certifiées & controllées suivant l'Edit, le seize Septembre de la même année, par ledit sieur Brunet, & le sieur Marchand, aussi Avocat & Expéditionnaire en Cour de Rome, & enregistrées au Greffe des Insinuations Ecclésiastiques du Diocèse de Laon, le premier Octobre de ladite présente année; & après avoir lû lesdites Bulles, ledit Notaire Royal Apostolique a pareillement lû la Sentence rendue par Monsieur l'Official & Juge ordinaire du Diocèse dudit Laon, Commissaire délégué de notre saint Pere le Pape, par ladite Bulle, en date du trente-un dudit mois d'Octobre, par laquelle ledit Sieur Official de Laon, après avoir fait intimer ceux qui devoient l'être, & de leurs consentemens, a éteint le Titre

d'Abbaye dudit saint Jean de Laon, & la dénomination d'Abbé en icelui. & a uni la Manse Abbatiale dudit Monastère, avec tous ses droits, fruits & revenus, à la Chapelle dudit Hôtel. ainsi qu'il est plus au long expliqué par ladite Sentence: & après avoir lû lesdites Bulles & Sentences, Nous avons mis lesdits Sieurs Administrateurs, esdites qualités, & leurs Successeurs, en possession réelle, corporelle & actuelle de tous & chacun les fruits, revenus, biens, honneurs, prérogatives, prééminences, jurisdiction, terres, domaines, appartenances, droits, obventions & émolumens unis à perpétuité, à la Chapelle dudit Hôtel, par lesdites Bulles & Sentences, après, par ledit sieur Valioud audit nom. avoir rempli les formalités en tels cas requises & accoutumées; & ce, par la libre entrée en ladite Eglise, prise d'Eau bénite, Prières faites à Dieu devant le maître Autel au bas sur la première marche d'icelui, son des cloches, & s'étant placé au premier stal à droite en entrant au chœur par la principale porte, ledit sieur Valioud a récité les Oraisons de la sainte Trinité. de la fainte Vierge, de faint Jean-Baptiste & de saint Louis, & de suite nousdits Notaires Apostoliques nous fommes rendus avec ledit fieur Valioud en la Maison Abbatiale dudit Monastère, sise à côté de ladite Eglise, où

il a également pris possession par la libre entrée de ladite Maison, ainsi qu'aux appartemens & dépendances d'icelle; après quoi avons publié & notifié ladite prise de possession de ladite Manse Abbatiale, par ledit fieur Valioud audit nom, pour lesdits Sieurs Administrateurs, & leurs Successeurs, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance : de tout quoi ledit sieur Valioud Nous a requis le présent Acte, à lui octroyé sous cette forme, lequel a été fait tant en ladite Eglise, qu'en ladite Maison, les jour & an susdits, en présence de Messire Claude Rillard, Chevalier, Conseiller du Roi, Lieutenant Général d'épée du Bailliage de Laon, y demeurant, Messire François Dutrique, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de saint Louis, Lieutenant Colonel d'Infanterie, demeurant audis Laon, Monsieur Jacques-François Marchand de Cambronne, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de saint Louis, ancien Capitaine des Grenadiers, Maître Nicolas Claude Bottée Conseiller du Roi, Elu en l'Election dudit Laon, y demeurant, & de Monsieur Joseph Destremont, demeurant à Cerny, lesquels ont signé avec ledit sieur Valioud, & lesdits Notaires, en la minute demeurée aux liasses de Gallien, l'un des Notaires soussignés, controllée à Laon par Leleu, qui a reçu six livres cinq fols pour les droits,

Sxj

le cinq Janvier suivant, insinuée & controllée au Bureau des Insinuations Ecclésiastiques par Devisme, Gressier, le même jour cinq Janvier.

## Suit la teneur de ladite Procuration.

PArdevant les Conseillers du Roi Notaires au Châtelet de Paris, soussignés, fut présent Charles-Louis Fouquet, Duc de Belleisle, Pair & Maréchal de France, Ministre & Secrétaire d'Etat avant le Département de la Guerre, Prince du faint Empire, Chevalier des Ordres du Roi & de la Toison d'or, Général des Armées, Gouverneur de la Ville & Citadelle de Metz, du Pays Messin, & du Verdunois, Lieutenant Général des Duchés de Lorraine & de Bar, Commandant en Chef dans les trois Evêchés, la Lorraine, Pays de la Sarre, Frontière de Champagne, & du Duché de Luxembourg, & fur les Côtes maritimes de l'Océan depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne, demeurant à Paris en son Hôtel, rue de Bourbon, Quartier saint Germain des Prés, Paroisse saint Sulpice.

Messire Joseph Paris Duverney, Confeiller du Roi en ses Conseils d'Etat & Privé, demeurant à Paris, rue saint Louis, au Marais, Paroisse saint Ger-

vais.

Et à Messire Antoine Pecquet, Chevalier, Commandeur de l'Ordre Militaire & Hospitalier de saint Lazare. & de Notre-Dame du Mont-Carmel, demeurant à l'Hôtel de l'Ecole Rovale Militaire, Terroir de Grenelle, Pa-

roisse saint Sulpice.

Tous trois Stipulans pour l'Hôtel de ladite Ecole Royale Militaire; sçavoir, mondit Seigneur le Maréchal Duc de Belleisle, en qualité de Secrétaire d'Etat de la Guerre, Surintendant dudit Hôtel, mondit Sieur Paris Duverney, en sa qualité d'Intendant, & mondit Sieur Pecquet, en sa qualité d'Inten-

dant en survivance dudit Hôtel.

Lesquels Stipulans comme dessus ont par ces présentes donné pouvoir a Monsieur Pierre Valioud, Agent de l'Hôtel de ladite Ecole Militaire, de pour & au nom de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, prendre possession des biens, revenus & droits généralement quelconques, appartenant à la Manse Abbatiale de l'Abbaye de faint Jean de Laon, dont le Titre a été éteint & supprimé, pour être lesdits biens, revenus & droits unis à perpétuité à la Chapelle dudit Hôtel, par la Bulle de notre faint Pere le Pape Clément XIII. du trente-un Juillet dernier, fulminée par Sentence de l'Official de Laon, du trente un Octobre aussi dernier, faire à ce, sujet tous Actes nécessaires, Apostoliques, & généralement promettant obligeant. Fait & passé à Paris ès Hôtels & demeure des Parties, l'an mil sept cent soixante, le vingtcinquième jour de Décembre, & ont signé. Ainsi signés, le Maréchal Duc de Belleisle, Paris Duverney & Pecquet, avec Dubarle & Melin, Notaires, avec paraphes, & scellé & insinué à Laon par Devisme, Gressier.

Certifié véritable, paraphé & signé dudit sieur Valioud, & a sa requisition, des Notaires soussignés au desir de l'Acte de prise de possession des autres parts, passé pardevant les Notaires Royaux Apostoliques audit Bailliage de Laon, le trente Décembre mil septent soixante. Ainsi signés Valioud, Rousseau & Gallien, Notaires, avec paraphes. Signés Rousseau, Gal-

LIEN.

L'an mil sept cent soixante-un, le douzième jour du mois de Janvier, à la Requête de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, poursuite & diligence du sieur Pierre Valioud son Agent, pour lesquels domicile est élu à Laon en leur Maison cour de saint Jean, y demeurant; j'ai, Jean Baptiste Charpentier, Huissier en la Connétablie de Nosseigneurs les Maréchaux de France, immatriculé à la Table de Marbre, & au

Bailliage dudit Laon, y demeurant, foussigné, signissé, baillé & laissé copie à Messieurs les Prieur, Religieux & Couvent du Monastère Royal de saint Jean dudit Laon, y demeurant, en parlant au Portier dudit Monastère, qui a refusé de dire son nom & signer quoique sommé, & promit de remettre dans le jour au Procureur dudit Monastère le présent Acte. 1°. De l'Acte de prise de possession, des autres parts, des biens, revenus & droits généralement quelconques, appartenans à la Manse Abbatiale dudit saint Jean de Laon, dont le Titre a été éteint & supprimé, pour être lesdits biens, revenus & droits unis à perpétuité à la Chapelle dudit Hôtel, ainsi qu'il est dit audit Acte, passé devant Gallien & son Confrère, Notaires Royaux à Laon, le trente Décembre dernier, controllé & infinué audit Laon, le cinque Janvier présent mois. 2°. De la Procuration annéxée & inférée au bas dudit Acte, à fin de prise de possession, passée devant Melin & son Confrère Notaires au Châtelet de Paris, le vingt-cinq Décembre aussi dernier, à ce que du contenu en iceux ils n'en prétendent cause d'ignorance, ayent à s'y conformer, à peine de toutes pertes dépens, dommages & intérêts, auxquels susnommés & qualifiés à domicile, & parlant comme dessus, j'ai laissé

copie du présent original, ensemble de l'Acte & Procuration y relatés les jour & an sussition Signé Charpen-TIER, Notaire, avec paraphe.

Controllé à Laon, ce douze Janvier mil sept cent soixante-un. Reçu dix sols. Signé LELEU.

Reçu pour tous droits de Mr Valioud quarante sols.



## LETTRES PATENTES

fur Bulles & sur Sentence de Fulmination portant suppression du Titre de l'Abbaye de saint Jean de Laon, & union des biens, droits & revenus de la Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire.

I OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE; à tous présens & à venir, SALUT. L'obligation que Nous nous sommes imposée, en fondant notre Ecole Royale Militaire, de la doter d'une manière assez solide pour assurer la durée d'un établissement utile à l'Etat, Nous a fait avoir recours pour cet effet à des moyens qui ne fussent point à charge à nos Sujets. Mais dans le dessein que Nous avons eu de pourvoir à l'éducation de cinq cens jeunes Gentilshommes nés sans biens, notre principale attention a été de les faire élever dans les principes de Religion, qui font la principale source du vrai courage & des autres vertus, tant civiles que militaires. Animé par ces vues, Nous avons fondé dans l'Hôtel de notredite Ecole une Chapelle, dont Nous avons confié la desserte à des Ecclésiastiques recom-

mendables par leur Doctrine; lesquels en même-temps qu'ils sont chargés de la célébration du Service Divin & de l'administration des Sacremens, ont aussi soin d'instruire les jeunes Elèves dans les principes de Religion, qui font la partie la plus essentielle de la bonne éducation. Les secours que Nous devons à ces jeunes Elèves, dans les différens genres de maladies auxquelles dans un âge si tendre ils peuvent être exposés, Nous ont fait connoître la nécessité dont il étoit d'établir dans le même Hôtel une Infirmerie, dans laquelle un certain nombre de personnes fussent destinées à les soigner dans leurs infirmités: Et comme tout ce qui peut tendre au soulagement des malades a toujours été mis au rang des pieux établissemens, Nous avons cru devoir renfermer la Chapelle & l'Infirmerie dans une seule & même Fondation, en la dotant de Biens Ecclésiastiques, qui, étant originairement destinés à la célébration du Service Divin, & au soulagement des malades, ne changeroient point leur destination lorsqu'ils seroient employés aux mêmes usages dans notre Ecole Royale Militaire. La mort du sieur de Caylus, Evêque d'Auxerre, ayant fait vacquer l'Abbaye de saint Jean de Laon, dont il étoit Titulaire, Nous avons saisi cette occasion de consommer notre Fondation en faisant séparer la Manse Abbatiale, d'avec la Manse Conventuelle de cette Abbaye, & en faisant ensuite réunir les biens, droits & revenus de cette Abbave à notre Ecole Royale Militaire, après avoir fait éteindre & fupprimer les Titre & Qualité d'Abbaye & d'Abbé de saint Jean de Laon. Pour parvenir à cet objet Nous avons par notre Brevet du premier Novembre mil sept cent cinquante-six, commandé d'expédier toutes Lettres & Dépêches en Cour de Rome, pour l'obtention des Bulles nécessaires à ce fujet. Et sur ce Brevet, notre saint Pere le Pape Clément XIII a donné des Bulles, en date du trente-un Juillet mil sept cent soixante, par lesquelles, pour les causes & raisons y portées, il a ordonné qu'il seroit procédé à la suppression & extinction du Titre Collatif, Régulier ou Commendataire de l'Abbave de saint Jean de Laon, à la séparation & distraction des biens & fruits de sa Manse Abbatiale, d'avecceux de la Manse Conventuelle & Régulière, aussi bien qu'à l'union & incorporation à perpétuité des biens & fruits de ladite Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Ecole Militaire, Ces Bulles ayant été adressées avec délégation à l'Official de Laon, pour les fulminer & les faire exécuter; cet Official, sur la présentation qui lui en a

été faite par les Surintendant & Intendans en exercice & en survivance de l'Hôtel de l'Ecole Militaire, Stipulans pour ledit Hôtel, a accepté la commission du saint Siège, & ordonné en conséquence que le Supérieur Général des Bénédictins de la Congrégation de saint Maur & les Prieur & Religieux de l'Abbaye de faint Jean seroient assignés à comparoître devant lui, pour répondre sur le contenu aux mêmes Bulles & Requête, pour iceux ouïs étre par lui ordonné ce qu'il appartiendroit. Les assignations ayant été données tant auxdits Supérieur Général, Prieur & Religieux, qu'aux autres Parties intéressées, lesquelles ont été appellées par cri public, lesdits Supérieur Général, Prieur & Religieux ont confenti à la full ination & exécution de ces Bulles, aussi-bien qu'à l'extinction du Titre de l'Abbaye, & à l'union & incorporation des biens & revenus d'icelle à la Chapelle de ladite Ecole. Enfin après l'observation de ces formalités, & des autres requises en pareil cas, l'Osficial de Laon a rendu sur les conclusions du Promoteur, le trente un Octobre mil sept cent soixante, une Sentence par laquelle, en fulminant les Bulles, il a supprimé & éteint le Titre de l'Abbaye & la dénomination d'Abbé de saint Jean de Laon, séparé les biens, fruits & re-

venus de la Manse Abbatiale, d'avec ceux de la Manse Conventuelle, & uni & incorporé tous les biens, droits, fruits & revenus de la Manse Abbatiale, à la Chapelle de notre Ecole Militaire, Mais les Bulles & Sentence de fulmination d'icelles ne pouvant être exécutées, à moins qu'il n'apparoisse par nos Lettres de ce qui est en cela de notre volonté, les Surintendant & Intendans en exercice & en survivance de l'Hôtel de ladite Ecole, Stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui, & dépendances, Nous ont trèshumblement supplié de vouloir les leur accorder. A CES CAUSES, & autres bonnes & justes considérations, à ce Nous mouvant, de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité royale, après avoir fait examiner dans notre Conseil, lesdites Bulles, du trente-un Juillet mil sept cent soixante, & Sentence de fulmination d'icelles, du trente-un Octobre de la même année. ensemble les Actes de consentement donnés auxdites extinction & union. par les Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, Prieur & Religieux de saint Jean de Laon, & autres pièces, le tout ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie. Nous avons, par ces présentes signées de notre main, loué, confirmé & approuvé, louons, confirmons & approu-

vons lesdites Bulles du Pape Clément XIII, du trente Juillet mil sept cent soixante, portant suppression & extinction du Titre de l'Abbaye & de la dénomination d'Abbé de faint Jean de Laon, séparation de la Manse Abbatiale d'avec la Manse Conventuelle, & union & incorporation de tous les biens, droits, fruits & revenus de ladite Manse Abbatiale, à la Chapelle de notre Ecole Royale Militaire: Voulons & Nous plait que lesdites Bulles, & tout ce qui a été fait en conséquence, sortent leur plein & entier effet, en tout ce qui ne s'y trouvera point contraire aux droits de notre Couronne, concordats, franchises & libertés de l'Eglise Gallicane. SI DON-NONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, & à tous autres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils avent à faire registrer, & le contenu en icelles jouir & user ledit Hôtel de notre Ecole Royale Militaire, pleinement, paisiblement & perpétuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, & nonobflant toutes choses à ce contraires; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné

à Versailles, au mois de Novembre, l'an de grace mil sept cent soixante-un, & de notre règne le quarante septième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE DUC DE CHOISEUL. Visa BER-RYER. Et scellé du grand sceau de cire verte.

Registrées, ce consentant le Procureur Général du Roi, pour jouir par l'Impétrant de leur effet & contenu, & être exécutées selon leur forme & teneur, aux charges, clauses & conditions y portées; & en outre sous les réserves mentionnées en l'Acte Capitulaire des Prieur & Religieux de l'Abbaye de saint Jean de Laon, du vingtfix Mai mil sept cent soixante-deux, sans préjudice néanmoins des protestations contraires énoncées au certificat des Surintendant & Intendans de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, du douze Juin mil sept cent soixante deux. suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le quinze Juillet mil sept cent soixante-deux. Signe DUFRANC.

## Extrait des Registres du Parlement.

17 U par la Cour les Lettres Patentes du Roi, données à Versailles au mois de Novembre mil sept cent soixante-un, signées LOUIS, & plus bas, Par le Roi, LE DUC DE CHOISEUL. visa BERRYER, & scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge & verte, par lesquelles, pour les causes y contenues, le Seigneur Roi a loué, confirmé & approuvé les Bulles du Pape Clément XIII, du trente un Juillet mil fept cent soixante, portant suppression & extinction du Titre de l'Abbaye & de la dénomination d'Abbé de faint Jean de Laon, séparation de la Manse Abbatiale d'avec la Manse Conventuelle, & union & incorporation de tous les biens, droits, fruits & revenus de ladite Manse Abbatiale à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire. & la Sentence de fulmination desdites Bulles . rendue le trente un d'Octobre mil sept cent soixante, par l'Official de Laon, délégué par icelles à l'effet de les faire exécuter. Veut ledit Seigneur Roi, que lesdites Bulles & Sentence de fulmination d'icelles, fortent leur plein & entier effet, en ce qui ne se trouvera point contraire aux droits de sa Couronne, Concordats, Franchises 82

& Libertés de l'Eglise Gallicane, ainsi qu'il est plus au long contenu esdites Lettres Patentes à la Cour adressantes. Vu ensemble les Bulles du Pape Clément XIII, données à Rome à sainte Marie Majeure, la veille des Calendes d'Août mil sept cent soixante un, certifiées véritables le seize de Septembre Suivant, par Brunet & Marchand, Expéditionnaires en Cour de Rome, par lesquelles il auroit été dit qu'il seroit procédé à la suppression & extinction du Titre Collatif, Régulier ou Commendataire de l'Abbaye de saint Jean de Laon, à la séparation & distraction des biens & fruits de la Manse Abbatiale, d'avec ceux de la Manse Conventuelle & Régulière, aussi-bien qu'à l'union & incorporation à perpétuité des biens & fruits de ladite Manse Abbatiale, à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire, lesdites Bulles adressées à l'Official de Laon, avec délégation pour les fulminer & les faire exécuter. Vu aussi la Sentence rendue le trente-un Octobre mil sept cent soixante, par l'Official de Laon, attaché sous le contrescel desdites Lettres Patentes, par laquelle, après les formalités en pareil cas requises, ledit Official, en fulminant lesdites Bulles, auroit prononcé l'extinction & suppression du Titre de l'Abbaye & de la dénomination d'Abbé de saint Jean de Laon la séparation des

T

biens, fruits & revenus de la Manse Abbatiale, d'avec ceux de la Manse Conventuelle, & l'union & incorporation de tous les biens, droits, fruits & revenus de ladite Manse Abbatiale, à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire. Vu pareillement la Requête présentée à la Cour par Etienne de Choiseul, Duc de Stainville, Pair de France, Ministre & Secrétaire d'Etat, & Surintendant de l'Ecole Royale Militaire, Joseph Paris Duverney, Intendant dudit Hôtel, & Antoine Pecquet, aussi Intendant en survivance dudit Hôtel, tous stipulans pour ledit Hôtel, Chapelle d'icelui & dépendances, à fin d'enregistrement desdites Lettres Patentes, l'Arrêt rendu fur les Conclusions du Procureur Général du Roi, le quatre Février mil sept cent soixante-deux, par lequel la Cour, avant de procéder audit enregistrement, auroit ordonné que d'office, à la requête du Procureur Général du Roi, & par le Conseiller Rapporteur, il seroit informé de la commodité ou incommodité que peuvent apporter la suppression & extinction du Titre de l'Abbaye, & de la dénomination d'Abbé de saint Jean de Laon, Ordre de saint Benoît, & l'union & incorporation de tous les biens, fruits & revenus de ladite Manse Abbatiale, à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire; être en outre ordonné

que les Lettres Patentes du mois de Novembre mil fept cent soixante-un. les Bulles du Pape du trente-un Juillet mil sept cent soixante, & la Sentence de fulmination desdites Bulles, seroient communiquées à l'Evêque de Laon, ou en son absence à ses Vicaires Généraux. pour avoir son avis sur lesdites suppression & union, ensemble au Supérieur Général des Bénédictins de la Congrégation de faint Maur, & aux Prieur, Religieux & Monastère de saint Jean de Laon, capitulairement assemblés, pour donner tous leur consentement à l'enregistrement & exécution desdites Lettres Patentes, Bulles & Sentence de fulmination, ou y dire autrement ce qu'ils aviseroient, comme aussi être ordonné que les Impétrans seroient tenus de rapporter en la Cour un état signé d'eux, & affirmé véritable, des biens, revenus & charges tant de ladite Manse Abbatiale, que de ladite Chapelle, pour le tout fait & rapporté & communiqué au Procureur Général du Roi, être par lui pris telles Conclusions que de raison, & par la Cour ordonné ce qu'il appartiendroit, l'information faite d'office, à la requête du Procureur Général du Roi, par le Conseiller à ce commis en exécution dudit Arrêt, le deux Avril mil sept cent soixante-deux, composé de quatre témoins, qui, après communication à eux donnée des Bul-

les, Sentence de fulmination, & Lettres Patentes confirmatives d'icelles. ont tous déposé unanimement que les suppression & union y portées, ne peuvent être que très-utiles à la Chapelle de l'Ecole Royale Militaire, pour subvenir à la subsistance des Ecclésiastiques chargés de l'éducation spirituelle des jeunes Gentilshommes qui y sont élevés, & ne peuvent causer aucun préjudice à la Manse Conventuelle de l'Abbaye de saint Jean de Laon, dont les droits sont conservés par lesdites Bulles; un acte en forme d'avis des Vicaires Généraux de l'Evêque de Laon, du 26 Avril mil sept cent soixante-deux, figné par lesdits Vicaires Généraux, contresigné par le Secrétaire dudit Evêque, & scellé du sceau de ses armes, par lequel après avoir pour l'absence dudit Évêque, & en exécution de l'Arrêt de la Cour, du quatre Février mil fept cent soixante-deux, pris communication desdites Bulles, de ladite Sentence de fulmination, & desdites Lettres Patentes, ils ont déclaré être confentans que lesdites Lettres, Bulles & Sentence de fulmination, soient registrées en la manière accoutumée; un acte du vingt-six Mai mil sept cent soixante-deux, par lequel les Prieur, Religieux & Monastère de l'Abbaye de saint Jean de Laon, assemblés capisulairement en la manière accoutumée,

après avoir pris communication desdites Lettres Patentes, Bulles du Pape, & Sentence de fulmination, ensemble de l'Arrêt de la Cour, du quatre Février mil sept cent soixante-deux, ont unanimement déclarés consentir à l'enregistrement desdites Lettres Patentes. fous la réserve des droits par eux cidevant prétendus contre ladite Abbaye. & revendiqués, sans le consentement par eux donné lors de ladite fulmination, comme aussi sous les protestations par eux faites & signifiées le trente Décembre mil sept cent soixante, contre la prise de possession de la Manse Abbatiale, faite par l'Agent de l'Ecolé Royale Militaire, sous la réserve pareillement de se pourvoir pour former une demande en partage, s'il y a lieu, & en outre sous les réserves particulières de faire valoir leurs droits sur les pailles & fourages des dixmes & terrage de Cressy, à cause de l'Office claustral de la Prévôté réuni à leur Manse Conventuelle, sur la Seigneurie & droits y attachés, sur une partie de la Ville de Laon, à cause de l'Office claustral de la Célérerie, aussi réuni à leur Manse, de poursuivre l'enthérinement des Lettres de rescision par eux obtenues en mil sept cent trente - huit contre le traité fait entr'eux & le dernier Titulaire de ladite Abbaye, & ce conformément à un traité subséquent

T iij

fait avec ledit Abbé en mil sept cent quarante-deux, d'obliger l'Ecole Royale Militaire à contribuer au prorata de ses droits sur la Commune de Crandelain, à la confection d'un Terrier de ladite Commune, de demander à ladite Ecole les réparations des Eglises, clochers, lieux réguliers & murs de clôture, & enfin sous la condition de la confirmation de leur confentement par le Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, ledit Acte signé des Capitulans, contresigné du Secrétaire, & scellé du sceau des armes dudit Chapitre. Autre Acte du huit Juin mil sept cent soixante-deux, pareillement signé du Supérieur Général de la Congrégation de saint Maur, Ordre de saint Benoit, contresigné du Secrétaire, & scellé du sceau des armes de ladite Congrégation, par lequel ledit Supérieur Général, de l'avis de ses Assistans, a ratifié le consentement desdits Prieur & Religieux du Monastère de saint Jean de Laon, à l'enregistrement desdites Lettres Patentes, un état des biens, revenus & charges de ladite Manse Abbatiale de S. Jean de Laon, signé du Receveur de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, certifié véritable par lesdits Surintendant & Intendans dudit Hôtel, le douze Juin mil sept cent soixantedeux, duquel il résulte premièrement, que la Chapelle de l'Ecole Royale Mi-

litaire, n'a pas d'autres revenus qué ceux de l'Abbaye de saint Jean de L'aon. Secondement, que les revenus de ladite Manse Abbatiale montent en totalité à la somme de dix-neuf mille neuf cens quarante fix livres cinq fols; que la totalité de ses charges monte à celle de quatre mille neuf cens quavre-vingt-dix-neuf livres trois fols, ensorte que le revenu net, non compris les réparations, n'est que de quatorze mille neuf cens quarante - sept livres deux fols, lequel revenu, diminué par les réparations, pourroit l'être encore par les prétentions des Religieux de cette Abbaye, si elles étoient fondées, contre lesquelles lesdits Surintendant & Intendans ont fait toutes protestations contraires à celles inférées dans l'Acte Capitulaire du vingt-six Mai mil fept cent soixante-deux, contenant leur consentement à l'enregistrement desdites Lettres Patentes; Conclusions du Procureur Général du Roi : Ouï le Rapport de Maître Léonard de Sahuguet, Conseiller, tout considéré. LA Cour ordonne que lesdites Lettres Patentes seront registrées au Greffe de la Cour, pour jouir par les Impétrans de leur effet & contenu, & être exécutées selon leur forme & teneur, aux charges, clauses & conditions y portées, & en outre sous les réserves mentionnées en l'Acte Capitulaire des

T iv

Prieur & Religieux de l'Abbaye de faint Jean de Laon, du vingt-six Mai mil sept cent soixante-deux, sans préjudice néanmoins des protestations contraires énoncées au certificat des Surintendant & Intendans de l'Ecole Royale Militaire, du douze Juin mil sept cent soixante-deux. Fait en Parlement, le quinze Juillet mil sept cent soixante-deux. Collationné. Signés DE HANSY & DUFRANC, avec paraphes.



## CHAPITRE SEPTIÉME.

Don fait à l'Ecole Royale Militaire par feu Monsieur le Maréchal Duc de Belleisse, Ministre & Secrétaire d'Etat ayant le Département de la Guerre, des six Charges d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent des Monnoies de Paris & de Lyon, créés par Edit du mois d'Août 1757.

## EDIT DU ROI,

Portant diminution des Droits sur l'affinage des matières d'or & d'argent ; suppression des six Offices d'Affineurs des Monnoies de Paris & de Lyon, & création de pareils Offices.

Donné à Versailles au mois d'Août 1757.

Registré en la Cour des Monnoies de Paris.

L'A COUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE; A tous présens & à venir: SALUT, La police sur la fabrication des Monnoies, marque distinctive de notre souveraine autorité, a mérité des Rois nos Prédécesseurs & de Nous une attention particulière; elle intéresse également le bien de l'Etat & celui du public: L'affinage des matières d'or & d'argent a dans tous les temps été considéré comme une dépendance immédiate du travail des monnoies; ce qui a déterminé à ne confier cet art qu'à des Officiers départis dans nos Hôtels des Monnoies. Par Edits de 1692 & Novembre 1693, il fut établi quatre Offices d'Affineurs & Départeurs pour la Ville de Lyon, & deux pour celle de Paris; ils furent supprimés & remboursés par Arrêt de notre Conseil du 9 Décembre 1710, & Nous en confiâmes la régie à la Compagnie des Indes. Nos vues étoient dès lors de modérer les droits établis sur lesdits affinages, mais cet arrangement n'ayant pas subsisté, le public n'a pu se ressentir du soulagement dont Nous voulions le faire jouir. Par notre Edit du mois de Décembre 1721, Nous avons déchargé la Compagnie des Indes de la régie des affinages, & rétabli six Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, avec les mêmes droits à eux attribués : ils y furent maintenus de nouveau par notre Edit de création, avec augmentation de finance, du mois de Mai 1733. Voulant exécuter aujourd'hui ce que Nous Nous étions anciennement proposé, Nous Nous sommes déterminés à supprimer

tous lesdits Offices, & à en créer de nouveaux en leur place, avec une finance égale, & néanmoins diminution de leurs droits, à la décharge de nos Sujets & à l'avantage du Commerce. A CES CAUSES, & autres, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné; disons, statuons, ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui suit:

#### ARTICLE PREMIER.

Supprimons & éteignons les six Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, créés par Edit du mois de Mai 1733, pour nos Hôtels des Monnoies de Paris & de Lyon: Voulons que les Pourvus desdits Offices s'abfliennent de l'exercice & des fonctions d'iceux, passé le dernier Octobre de la présente année.

### II.

Les Pourvus desquels Offices supprimés, remettront incessamment leurs titres de propriété & quittances de la sinance payée en conséquence de l'Edit de Mai 1733, ès mains du sieur Controlleur Général de nos Finances, pour être à son rapport procédé en notre Conseil à la liquidation desdites Finances, dont lesdits Officiers supprimés

Tyj

feront remboursés par le Garde de notre Trésor royal en exercice, des deniers qui seront par Nous à ce destinés.

## III.

Et de la même autorité que dessus : avons créé & érigé, créons & érigeons fix Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, quatre pour la Ville de Lyon, & deux pour celle de Paris, pour y faire seuls, à l'exclusion de tous autres, dans les lieux dépendans de nos Hôtels des Monnoies de Paris & Lyon, à cedestinés, & non ailleurs, les fontes & départs d'or & d'argent qu'il conviendra, tant pour le service de nos Monnoies, que pour les Orfévres, Marchands, Tireurs, Ecacheurs & Batteurs d'or & d'argent, ou autres Ouvriers qui employeront lesdites matières affinées.

## IV.

Nous avons fixé la finance de chacundes dits Offices, qui sera payée entre les mains du Trésorier de nos revenus casuels, à la somme de cent dix mille livres, sans que le nombre desdits Offices puisse être à l'avenir augmenté sous aucun titre ni prétexte, ni les Pourvus tenus de payer aucun supplément de finance, pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce puisse être. Permettons à ceux qui Nous payeront

les finances pour l'acquisition desdits. Offices, d'en posséder un, ou plusieurs, par une seule & même provision, & de les desunir quand bon leur semblera.

#### V.

Voulons que ceux qui acquerront lesdits Offices, en jouissent conformément à notre Déclaration du 9 Août 1722, portant rétablissement du prêt & droit annuel, en exécution de laquelle lesdits six Offices y ont été assujettis: Et les Pourvus payeront en nos revenus casuels le droit à Nous dû sur le pied de l'évaluation sixée par Arrêt du 5 Avril 1723, & le marc d'or conformément au taris du premier Octobre 1748,

## VI.

Les Affineurs seront tenus de rendre, au plus tard huit jours après, le même sin qui leur aura été livré, moyennant seize sols par marc d'argent affiné, au lieu de vingt sols; huit livres par marc d'or, au lieu de dix livres; & deux livres seize sols pour le départ de l'or, au lieu de trois livres dix sols, qui leur seront payés en espèces, & non en matières, par les Marchands & Ouvriers. Voulons que tous droits établis sur les dits assinages soient réduits d'un cinquième, ainsi que le sont ceux cidessus mentionnés. Faisons désenses

auxdits Affineurs, sous quelque prétexte & pour quelque opération que ce soit, d'exiger de plus sorts droits, à peine de concussion. Entendons néanmoins qu'ils seront tenus de faire les affinages nécessaires à la fabrication de nos Monnoies au même prix de douze sols par marc d'argent, & de six livres par marc d'or.

### VII.

Les Pourvus desdits Offices feront bourse commune, & jouiront des mêmes honneurs, privilèges, franchises, exemptions & immunités dont jouissent les Officiers de nos Monnoies, sans incompatibilité d'autres Offices, hors ceux de nos Monnoies, & Cours d'icelles.

## VIII.

Jouiront au surplus de tous les mêmes & semblables émolumens, honneurs, prérogatives, privilèges, franchises & immunités, qui ont été accordés auxdits Offices d'Affineurs par Edit de Décembre 1721, aux dispositions duquel les dits nouveaux Pourvus seront tenus de se conformer pour l'exercice & sonctions des dits Offices. Voulons que tous les articles dudit Edit soient exécutés en tout leur contenu, ainsi & de même que s'ils étoient rappellés dans le présent Edit, en ce qui n'y est point dérogé.

#### IX.

Seront tenus les anciens Titulaires, de remettre, dans le premier Novembre prochain, aux nouveaux Pourvus des Offices créés par le présent Edit, les lieux & laboratoires où fe font actuellement les travaux des affinages & départ d'or & d'argent; à la charge par les nouveaux Pourvus de les rembourser comptant, en un seul payement, des frais de rétablissement, valeur des plombs, outils, ustensiles, & autres choses nécessaires pour l'exercice desdits Offices, ainsi que du prix des matières d'or & d'argent dont ils se trouveront chargés, sur le pied dont il sera convenu entr'eux à l'amiable, ou à dire d'Experts, qui seront nommés d'office par les Commissaires des Monnoies; comme aussi du prix des lieux qu'ils ont acquis, & constructions par eux faites pour l'utilité des travaux, sur le pied des contrats d'acquisition des fonds & estimation desdites constructions.

#### X.

S'il survient quelques contestations entre les anciens Propriétaires & les nouveaux Acquéreurs, concernant l'exécution de l'article précédent, Nous en attribuons la connoissance en première instance, & voulons qu'elles

foient portées en nos Cours des Monnoies de Paris & de Lyon.

## XI.

Les Acquéreurs pourront emprunter le tout, ou partie des deniers nécessaires pour le prix desdits Offices, & feront leur déclaration dans les quittances qui leur en seront délivrées, à l'effet de procurer aux prêteurs un privilège spécial.

## XII.

Voulons au furplus que les Ordonnances, Edits, Réglemens & Arrêts concernant les affinages, fontes des matières d'or & d'argent, les fonctions des Affineurs, Orfévres, Tireurs, Ecacheurs & Batteurs d'or & d'argent, & autres Ouvriers en or & en argent, le titre & façon de leur ouvrage & réglement de leur art & métier, soient gardés selon leur forme & teneur, en ce qui n'y est point dérogé par le présent Edit. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour des Monnoies à Paris, que notre présent Edit ils avent à faire registrer, & le contenu en icelui garder & observer de point en point ielon sa forme & teneur, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, & autres choses à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par le

présent Edit; aux copies duquel collationnées de l'un de nos amés & féaux Conseillers Secrétaires, voulons que foi soit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois d'Août, l'an de grace mil sept cent cinquante sept, & de notre règne le quarante-deuxième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Visa LOUIS. Vu au Conseil, PEIRENC DE MORAS. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge & verte.

Registré au Grefse de la Cour, oui d'e ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, suivant l'Arrêt de ce jour. Fait en la Cour des Monnoies, les Semestres assemblés, le quatorze Septembre mil sept cent cinquanto-sept. Collationné. Signé Bouland.



## LETTRES PATENTES

Confirmatives de Donation des six Offices d'Affineurs de Paris & de Lyon, & Translation de propriété à l'Ecole Royale Militaire.

Données au mois de Février 1760.

Registrées en la Cour des Monnoies de Lyon:

T OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE; A tous présens & à venir, SALUT. Nous étant fait représenter l'Acte en forme de donation pure & simple, passé devant Trutat & son Confrère, Notaires à Paris, le trente un Décembre mil sept cent cinquante-neuf, entre les Commissaires par Nous nommés par Arrêt de notre Confeil du vingt-quatre dudit mois, & le sieur Maréchal de Belleisle, Duc de Gisors, Chevalier de nos Ordres, & de la Toison d'or, Ministre & Secrétaire d'Etat au Département de la Guerre, par lequel il Nous auroit par donation entrevifs, entr'autres choses, cédé & transporté les six Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, créés par notre Edit du mois d'Août mil sept cent cinquantesept, enregistré où besoin a été, dont deux sont établis pour notre bonne Ville de Paris, & quatre pour celle

de Lyon, tant pour le service de nos Monnoies, que pour les Orfévres, Tireurs, & autres Ouvriers qui employent les matières affinées, lesquels fix Offices ont été levés en nos revenus casuels par ledit sieur Maréchal de Belleisle, en vertu de six cens soixante mille livres de finance par lui payées, suivant les déclarations faites par les sieurs Biétrix & Figuières, Pourvus desdits Offices par nos Lettres des douze Mai mil sept cent cinquante-huit, & onze Avril mil fept cent cinquante-neuf, pour par Nous, jouir, faire & disposer de la nuë propriété desdits Offices, à compter du jour dudit Acte, l'usufruit réservé audit sieur Maréchal de Belleifle, & aux charges & conditions que les baux du produit desdits Offices seront entretenus, ou les Fermiers indemnisés par Nous, suivant le temps qui restera à expirer; que le sieur Ma. réchal de Belleisle s'étant réservé de disposer par Testament, Donation, ou autre Acte qu'il jugera à propos, de vingt-fix mille quatre cent cinquante livres de rentes viagères, elles demeureront assignées sur le produit desdits Offices, & seront payées auxdits Rentiers sans aucune déduction; & à condition enfin qu'à l'extinction de l'usufruit, le produit desdits Offices, après l'acquittement des vingt six mille quatre cent cinquante livres de rentes viage. res, fera & appartiendra à l'Ecole

Royale Militaire, qui profitera en outre de l'accroissement, au fur & à mefure de l'extinction des rentes, si mieux Nous n'aimons donner à notre École Militaire quelque autre objet d'un égal revenu: Ladite Donation acceptée pour Nous par les Commissaires par Nous nommés, Nous Nous sommes déterminés à lui donner dès à présent tout fon effet. A CFS CAUSES, desirant par une prompte exécution, donner au sieur Maréchal de Belleisse des preuves de notre fatisfiction des dispolitions portées audit Aste, après avoir fait examiner ladite Donation ci-attachée sous le contre scel de notre Chancellerie. Nous avons approavé, ratifié & confirmé par ces Présentes, signées de notre main, & de notre grace spéciale, pleine puissance, & autorité royale, approuvons, ratifions & confirmons l'Acte de Donation du onze Décembre mil sept cent cinquante neuf, en toutes les clauses & conditions y contenues, sans jamais y contrevenir directement ni indirectement : & à cet effet desirant répondre, autant qu'il est en Nous aux vues du sieur Maréchal de Belleisse. tendantes au bien public, & à notre gloire, contribuer à l'établissement & aux progrès de notre École Militaire, si nécessaire à nos Sujets les plus précieux & les plus utiles à l'État, Nous, de notre même grace, pleine puissance & autorité que dessus, voulons & Nous

plait, que notre École Royale Militaire jouisse à perpétuité, & à titre de propriété, desdits six Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, tant de Paris que de Lyon, conformément à notre Édit de création du mois d'Août mil sept cent cinquante-sept, à laquelle Nous en faisons don, en tant que de besoin, aux conditions portées en ladite Donation, que Nous voulons être exécutée en son entier; Nous réservant néanmoins la faculté de rentrer dans la propriété desdits Offices, en fournissant à notre École Militaire d'autres effets du même produit. SI DON-NONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours des Monnoies de Paris & de Lyon, que ces Présentes ils ayent à faire registrer, & le contenu en icelles garder & observer, & exécuter selon leur forme & teneur; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles, au mois de Février, l'an de grace mil sept cent soixante, & de notre règne le quarante cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas est écrit, Par le Roi. Signé BERRYER. A la marge, Visa, Signé LOUIS. Et au-dessous, Vu au Conseil, Signe BERTIN. Et plus bas : Enregistrées au Greffe de la Cour, ouï, & ce requérant le Procureur Général du Roi.

pour être exécutées selon leur forme & teneur, & jouir par l'École Royale Militaire conformément à icelles, suivant l'Arrêt de ce jour. Fair en la Cour des Monnoies, les Semestres assemblés, le huitième jour de Mars mil sept cent soixante. Signé GUEUDRÉ.

Registrées ès registres de la Cour des Monnoies de Lyon, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être lesdites Lettres exécutées selon leur forme & teneur, & jouir par l'Ecole Royale Militaire conformément à icelles, suivant l'Arrêt de ce jour. Fait à Lyon, en la Cour des Monnoies, le six Mai mil sept cent soixante. Signé DELHORME.

Collationné à l'original déposé aux Archives de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, par Nous Secrétaire du Conseil, Garde des Archives dudit Hôtel.

Signé DARGET.



## EDIT DU ROI,

Portant suppression, à commencer du premier Janvier 1761, du droit de Marque sur chaque marc de lingot, destiné à être converti en traits d'argent:

Des quatre Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, créés par Edit du mois d'Août 1757, pour la Ville de Lyon: & réunion de leurs fonctions à la Communauté des Maîtres & Marchands Tireurs d'or de ladite Ville.

Donné à Versailles, au mois de Décembre 1760.

Registré en la Cour des Monnoies de Lyon.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NA-VARRE: A tous présens & à venir; SALUT. Le commerce des galons d'or & d'argent fabriqués dans notre Royaume, & celui des étosses enrichies de ces matières, a mérité de nos Prédécesseurs & de Nous, la protection constante que Nous lui àvons toujours accordée. Ce sut dans les vues de savoriser ce commerce, que le seu Roi, de

glorieuse mémoire, notre très-honoré Seigneur & Bisaïeul, ordonna par fon Arrêt du vingt-deux Janvier mil six cent soixante dix-huit, une modération des droits de Marque imposés sur l'or & l'argent fabriqués par les Batteurs & Tireurs d'or, suivant la Déclaration du fept Avril mil six cent soixante-douze; & qu'en exécution de cet Arrêt, le bail de Charrière de mil six cent quatrevingt fept, article XXV, & les baux subséquens jusqu'à ce jour, ont été passés à la charge de cette modération; dérogeant au titre II. de l'Ordonnance du mois de Juillet de mil six cent quatre-vingt-un, qui fixe les droits de Marque fur l'or & fur l'argent, C'est dans cet esprit, & pour donner au commerce de dorure un nouvel encouragement, que la Déclaration du vingt-cinq Octobre mil six cent quatre-vingt-neuf, article XXII, portant réglement pour l'affinage des matières d'or & d'argent, affranchit & exempte de tous droits d'entrée, traites, foraines, douane de Lyon, de Valence, & généralement de tous autres droits & octrois des Villes, les matières d'or & d'argent, afin d'en conserver l'abondance & d'en augmenter le commerce. Dans les mêmes vues, Nous avons, par notre Déclaration du sept Octobre mil sept cent cinquantecinq, permis le commerce libre & la fonte des matières d'or & d'argent dans notre Royaume: & par notre Édit donné

donné au mois d'Août mil sept cent cinquante sept, Nous avons diminué d'un cinquième les droits sur l'affinage des matières d'or & d'argent. Nous avons aussi écouté favorablement les représentations qui Nous ont été faites par les Négocians des Villes de Paris & de Lyon, sur la liberté du commerce qu'il seroit à propos d'établir entre les Sujets de notre Couronne & ceux de la Principauté de Dombes, pour les traits d'argent seulement de ladite Principauté: & par notre Arrêt du trente Novembre de cette année, Nous avons permis l'entrée desdits traits d'argent seulement de la Principauté de Dombes dans notre Royaume, en payant sur iceux un droit de dix fols par marc. Mais la disproportion du prix de ces traits avec ceux des Fabriques de notre Royaume, occasionnée par le droit de Marque que la nécessité a fait imposer sur ces derniers, mettant un obstacle au progrès des Manufactures d'or & d'argent, Nous avons pensé que le moyen de les rétablir seroit de supprimer ce droit sur les traits d'argent, en attendant qu'une paix solide & durable Nous mette en état de faire des sacrisices encore plus considérables à l'ayantage du commerce de nos Sujets: comme aussi de supprimer les Offices d'Affineurs des matières d'or & d'argent. créés pour la Ville de Lyon; & d'attribuer les fonctions desdits Offices à

V

la Communauté des Maîtres & Marchands Tireurs d'or de ladite Ville, aux conditions énoncées dans les Édits & Déclarations, portant réglement pour l'affinage des matières d'or & d'argent. & en payant aux Propriétaires desdits Offices une rente du même produit, conformément à la faculté que Nous Nous en sommes réservée par nos Lettres. Patentes du mois de Février de la présente année. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons, par le présent Édit, perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui suit:

## ARTICLE PREMIER.

Nous avons supprimé & supprimons, à commencer du premier Janvier mil sept cent soixante-un, le droit de Marque qui se perçoit à notre profit aux Argues de Paris & de Lyon, sur chaque marc de lingot destiné à être converti en traits d'argent: saisons désenses aux Commis & Préposés à la perception desdits droits, de les percevoir, à compter dudit jour premier Janvier mil sept cent soixante-un.

II.

N'entendons être compris en l'article

ci-dessus, le droit de Marque qui se perçoit sur les lingots destinés à être convertis en traits dorés, lequel continuera d'être payé comme ci-devant,

### III.

Voulons que les lingots destinés à être convertis en traits d'argent, soient marqués par les Assineurs, d'un poinçon distinct de celui dont ils se serviront pour les lingots destinés à être convertis en traits dorés; & qu'à la suite dudit poinçon ils soient tenus de marquer chacune de ces deux espéces de lingots par des numéros distincts, qui seront de suite pour chaque espéce, & recommencés par chacune année.

### IV.

Voulons aussi que les lingots destinés à être convertis en traits d'argent, quoique non assujettis au droit de Marque, soient également portés comme ceux destinés à être convertis en traits dorés, aux Forges & Argues accoutumées, pour y être forgés & dégrossis, en payant les saçons au prix ordinaire, que nous désendons d'augmenter pour quelque cause & occasion que ce soit : le tout conformément à l'article XIV de l'Ordonnance du mois de Juillet mil six cent quatre-vingt-un.

#### V.

Avons éteint & supprimé, éteignons & supprimons les quatre Offices d'Affineurs & Départeurs d'or & d'argent, créés par Édit du mois d'Août mil sept cent cinquante-sept, pour la Ville de Lyon: voulons que les sonctions attribuées auxdits Offices, soient & demeurent réunies à ladite Communauté des Maîtres & Marchands Tireurs d'or de la Ville de Lyon, pour être dorénavant par eux exercées, exclusivement à tous autres, en se conformant aux Édits, Déclarations & Réglemens concernant l'affinage des matières d'or & d'argent; & nommément à l'article VI de l'Edit du mois d'Août mil sept cent cinquante-sept, qui fixe les droits d'affinage, à seize sols par marc d'argent affiné, à huit livres par marc d'or, & à deux livres seize sols par marc pour le départ de l'or : lesquels droits leur seront payés en espéces, & non en matière, par les Marchands & Ouvriers: & à la charge par ladite Communauté, ainsi qu'elle s'y est soumise par Acte passé le vingt cinq Novembre de la présente année, devant Lhéritier & son Confrère, Notaires au Châtelet de Paris, de payer, à commencer du premier Mai mil fept cent soixante-huit, aux anciens Propriétaires desdits Offices supprimés, une rente annuelle de quarante mille livres: ladite rente franche &

exempte de toutes impositions présentes & à venir, & remboursable de la somme de huit cent mille livres : à la garantie & payement de laquelle rente, lesdits droits seront spécialement & par privilège affectés; & en outre, tous les biens présens & à venir de ladité Communauté y demeureront obligés & hypothéqués: nous réservant néanmoins la faculté de rentrer dans la jouissance du privilège & des droits attribués aux Offices supprimés & réunis par le préfent Édit à ladite Communauté des Tireurs d'or, en fournissant aux anciens Propriétaires desdits Offices, à la décharge de ladite Communauté, des effets du même produit que ladite rente ou capital d'icelle. Ordonnons au surplus, que les Édits, Déclarations & Réglemens sur le fait des affinages & de la marque des matières d'or & d'argent, auxquels il n'est dérogé par le présent Édit, continueront d'être gardés & observés suivant leur forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour des Monnoies à Lyon, que le présent Édit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder, observer & exécuter de point en point selon sa forme & teneur, nonobstant tous Édits, Déclarations, Arrêts & autres choses à ce contraires : auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par le présent Édit : aux copies

V iij

duquel collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, voulons que soi soit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et asin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de Décembre, l'an de grace mil sept cent soixante, & de notre règne le quarante-sixième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Visa, LOUIS. Vu au Conseil, BERTIN.

Registré, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, suivant l'Arrêt de ce jour. Fait à Lyon, en la Cour des Monnoies, le trente-un Décembre mil sept cent soixante. Signé MAGNIER, Commis à cet effet, en l'absence du Grefsier de la Cour.



## CHAPITRE HUITIE'ME.

Deux deniers pour livre attribués à l'Ecole Royale Militaire, sur le montant des dépenses des marchés concernant la subsistance, l'entretien & le service tant des Troupes de Sa Majesté, que de ses Places.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Du 25 Août 1760.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

des revenus & des dépenses de l'Hôtel de son École Militaire, Sa Majesté a reconnu que cet établissement avoit d'autant plus besoin de nouveaux secours de sa part, que le produit du droit sur les Cartes, qui compose sa première dotation, est considérablement diminué depuis la guerre. De tous les moyens qui ont été proposés pour dédommager son Ecole Militaire du vuide que les circonstances apportent dans ses revenus, il n'en est pas qui réponde mieux à l'intention où est constamment

Sa Majesté de n'en employer aucun qui soit onéreux à ses Peuples, que celui d'attribuer à l'Hôtel de son Ecole Militaire, deux deniers pour livre de la dépense à laquelle se trouveront monter tous les marchés concernant la subsistance, l'entretien & le service tant de ses Troupes que de ses Places. A quoi desirant pourvoir: Ouï le rapport, SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL. a ordonné & ordonne que par les Tréforiers Généraux de l'Ordinaire & de l'Extraordinaire des Guerres, de même que par les Trésoriers Généraux de l'Artillerie & du Génie, chacun dans leur exercice, il sera dorénavant & à compter de l'exercice de la présente année, retenu en leurs mains, sur les dépenses des marchés concernant la subsistance, l'entretien & le service tant des Troupes de Sa Majesté que de ses Places, qu'il leur sera ordonné d'acquitter, deux deniers pour livre sur le montant desdites dépenses, sans en excepter même les parties qui tombent en retenues sur la solde des Troupes, & qui pourroient n'être pas sujettes aux quatre deniers pour livre, tant des Invalides, que des gratifications militaires, pour être les sommes de deniers qui proviendront de la retenue desdits deux deniers pour livre, par eux remises au Trésorier de l'Hôtel de son École Militaire, sur ses simples quittances, quoi faisant ils en seront bien

& valablement déchargés envers ledit Hôtel, que Sa Majesté autorise d'ailleurs à faire contre lesdits Trésoriers toutes les diligences nécessaires pour assurer ladite retenue; à l'effet de quoi Sa Majesté a réservé à sa Personne & à son Conseil, la connoissance des contestations qui pourroient naître à l'occasion de ladite rerenue, circonstances & dépendances: N'entend toutefois Sa Majesté, que la retenue ordonnée par le présent Arrêt puisse avoir un effet rétroactif par rapport aux marchés de l'exercice de la présente année, qui se trouveroient entièrement soldés au jour & date du présent Arrêt. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt-cinq Août mil sept cent soixante. Signé LE MA-RÉCHAL DUC DE BELLEISLE.



# CHAPITRE NEUVIÉME:

Emprunts auxquels l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire a été autorifé, & qui doivent être acquittés annuellement par son Trésorier. Edit de création de l'Office de Trésorier. Ses provisions & sa réception.

# ARREST DU CONSEIL D'ETAT DU ROI,

Qui autorise l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, à faire un emprunt de la somme de deux millions de livres, remboursable en quinze années.

Du 20 Mars 1751.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

SUR ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, que le terrein propre à construire l'Hôtel de l'École Royale Militaire, créée par Édit du mois de Janvier dernier, a été chois & tracé; que les plans des bâtimens qui doivent y être élevés, ont été dres-sés, & agréés par Sa Majesté; & qu'ensin, il a été pris des mesures pour com-

mencer à rassembler les matériaux nécessaires pour jetter les fondemens de cet édifice, & parvenir à la formation d'un établissement si utile : mais que la rentrée des premiers fonds destinés, tant pour l'acquisition du terrein, que pour la construction des bâtimens, ne pouvant être assez prompte pour remplir aussi-tôt qu'il est desirable, l'objet des dépenses actuellement nécessaires, il seroit très-convenable d'autoriser ledit Hôtel de l'École Royale Militaire, à faire un emprunt dans le public, de la somme de deux millions de livres, rembourfable en quinze années, en deniers comptans; & auquel emprunt, jusqu'à son entier remboursement, le produit annuel des droits établis sur les Cartes à jouer, abandonnés audit Hôtel pour première dotation, par l'article XI de son établissement, demeurera, par privilège & préférence, affecté. Vu le plan dudit emprunt; ou'i le rapport, Sa Majesté étant en son CONSEIL, a permis & permet à l'Hôtel de l'École Royale Militaire, d'emprunter dans le public, suivant le plan dudit emprunt qui demeurera joint & annéxé au présent Arrêt, la somme de deux millions de livres en deniers comptans, & d'affecter audit emprunt, jusqu'à son entier remboursement, par privilège & préférence, le produit annuel des droits sur les Cartes à jouer, formant sa première dotation; à la charge de rembourser ledit emprunt dans le cours de quinze années, à compter du jour qu'il sera ouvert, & sous les autres conditions contenues audit plan, que Sa Majesté veut être exécuté selon sa forme & teneur. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le vingt Mars mil sept cent cinquante-un. Signé M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

PLAN d'un Emprunt à faire par l'Hôtel' de l'Ecole Royale Militaire, pour fournir aux premières dépenses de son établissement.

IL sera de la somme de deux millions de livres, remboursable en quinze années, à compter du jour qu'il sera ouvert, à raison de cent mille livres pendant chacune des cinq premières années, & de cent cinquante mille livres pendant chacune des dix dernières années.

Il en sera payé aux prêteurs, l'intérêt à cinq pour cent par an, à compter du iour de la remise de leurs deniers.

Il en sera délivré aux prêteurs, des billets aux porteurs, suivant le modèle ci-joint, qui seront signés par le Tréso-

rier de l'Hôtel, & timbrés.

Il fera imprimé, en la forme du modèle, un nombre suffisant de registres ou talons desdits billets, qui seront numérotés depuis & compris numéro 1er, jusqu'à celui du dernier billet qui sera délivré. L'intérêt de ces billets sera payé aux prêteurs, au moyen des coupons dont lesdits billets seront garnis pour autant d'années qu'ils doivent subsister, jusqu'à leur remboursement, suivant la table ei-jointe; & ces coupons seront chacun du montant de l'intérêt pendant une année, du capital de chaque billet.

Les billets dont le remboursement sera fait dans le cours des huit premières années de la durée de l'emprunt, seront garnis d'autant de coupons qu'ils devront en avoir jusqu'à leur remboursement, & ne seront point sujets à être renouvellés; mais ceux dont le remboursement ne sera fait que dans le cours des sept premières années dudit emprunt, seront, dans la neuvième année, renouvellés pour autant de temps qui restera à échoir jusqu'à l'eur remboursement.

Les coupons seront signés, pour les huit premières années, par les sieurs Chevillard, Beniquet, Bernard, Bichet, Regnault, du Coin, du Bosc, & Cahoüet; & à leur renouvellement, par ceux qui seront lors à ce préposés.

Ils seront de même date & de même numéro du billet, & seront exactement payés dans les dix jours qui suivront

l'année révolue de leur date.

Le remboursement des billets sera exactement sait dans les dix jours qui suivront l'échéance de chacun d'iceux.

Le payement des coupons & le rem-

boursement des billets, seront faits par le Trésorier de l'Hôtel, en deniers comptans, sans aucune déduction ni retenue, de quelque espéce que ce puisse être, nonobstant ce qui pourroit être ci-après ordonné de contraire.

Les deniers provenant de l'emprunt, feront employés au payement du prix de l'acquisition du terrein sur lequel l'Hôtel sera bâti; & subsidiairement au payement, jusqu'à concurrence, des Entrepreneurs pour la construction de

l'Hôtel.

Ledit emprunt sera affecté, jusqu'à son entier remboursement, tant en principal qu'intérêts, par privilège & préférence, sur les droits établis sur les Cartes à jouer, & abandonnés pour première dotation de l'Hôtel, par l'article XI de l'Édit de son établissement.

Le Trésorier dudit Hôtel sera recette au prosit d'icelui, du montant dudit emprunt, dans ses comptes: & il tiendra de plus un registre qui sera préalablement paraphé par premier & dernier seuillet, par l'Intendant dudit Hôtel; dans lequel registre il enregistrera, jour par jour, de suite & sans aucun blanc, les billets qu'il délivrera pour raison dudit emprunt: sera ledit registre clos par l'Intendant de l'Hôtel, après la délivrance du dernier billet, & il en sera fait mention sur le dernier talon ensuite du dernier billet délivré.

# ARREST DU CONSEIL D'ÉTAT Du Roi,

Qui permet à l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, de continuer jusqu'à la concurrence de la somme de cinq cens mille livres, l'emprunt qu'il a été autorisé de faire par Arrêt du Conseil, du 20 Mars 1751.

Du 7 Février 1756.

Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

TU par le Roi, étant en son Conseil, l'état de l'emprunt auguel Sa Maiesté a autorisé l'Hôtel de son École Militaire, par Arrêt rendu en son Conseil le 20 Mars 1751; duquel état il réfulte que des deux millions de livres auxquels ledit emprunt devoit être porté, il n'a été réellement emprunté que la somme de dix-neuf cens mille livres; attendu que les prêteurs ayant toujours desiré les échéances de remboursement les plus éloignées, celle qui tomboit en 1752, qui étoit la plus prochaine, n'a pu être remplie; que ladite somme de dix-neuf cens mille livres a été nonseulement employée, conformément au. dit Arrêt, aux acquisitions faites dans la plaine de Grenelle, & subsidiairement

aux dépenses de la construction; mais encore que ledit Hôtel y a appliqué d'autres fonds qui lui seroient nécessaires actuellement pour pourvoir à l'ameublement des bâtimens construits à Grenelle, & aux autres dépenses relatives à cet établissement : que d'ailleurs il a été rembourfé jusqu'à préfent au public, sur ledit emprunt, une somme de quatre cens mille livres; de sorte que les capitaux en sont réduits à celle de quinze cens mille livres : que dans cet état il conviendroit, pour accélérer ledit établissement, que l'Hôtel de l'École Militaire fût autorisé par Sa Majesté à continuer ledit emprunt jusqu'à la concurrence d'une somme de cing cens mille livres, dont il feroit délivré des billets à la suite de l'ordre de numéro des premiers, & dont les capitaux seroient remboursables dans les années 1767, 1768, 1769, 1770 & 1771, à raison de cent mille livres par chacune desdites années, en en payant annuellement l'intérêt aux prêteurs, sur le pied de cinq pour cent, sans aucune retenue, conformément au plan annexé audit Arrêt du 20 Mars 1751. Et Sa Majesté voulant de plus en plus favoriser son École Militaire, & en faciliter l'établissement: Ouï le rapport, SA MA-JESTÉ ÉTANT EN SON CONSEIL, a permis & permet à l'Hôtel de fon Écocole Militaire, de continuer jusqu'à la concurrence de la somme de cinq cens

mille livres, l'emprunt qu'il a été autorifé de faire par Arrêt du Conseil du 20 Mars 1751, suivant & conformément au plan annexé audit Arrêt; à l'effet de quoi les billets qui seront délivrés pour ladite somme de cinq cens mille livres, seront expédiés à la suite de l'ordre de numéro des premiers. Veut Sa Majesté que ladite somme de cinq cens mille livres, foit remboursée aux prêteurs dans les années 1767, 1768, 1769, 1770 & 1771, à raison de cent mille livres par chacune desdites années; que les intérêts leur en soient payés, sans aucune retenue, sur le pied de cinq pour cent par an, jusqu'au remboursement, & qu'ils jouissent des intérêts du quartier dans lequel ils remettront leurs fonds, ainsi qu'il en a été usé par rapport aux dix-neuf cens mille livres empruntées en 1751 & 1752. Et sera au surplus l'Arrêt du Conseil du 20 Mars 1751, exécuté, tant par rapport à la signature & au renouvellement des billets & des coupons, qu'en ce qui concerne les autres dispositions relatives audit emprunt. Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le sept Février mil sept cent cinquante - six. Signé M. P. DE, VOYER D'ARGENSON.

## ÉDIT DU ROI,

Portant création d'un Office de Tréforier de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

Donné à Versailles, au mois d'Août 1760.3

Registré en Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes.

T OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE: A tous présens & à venir; SALUT. Nous avons, par l'article VII de notre Edit du mois de Janvier 1751, portant création d'une École Militaire, ordonné que les fonds destinés pour l'établissement & entretien de cette École, seroient remis ès mains du Trésorier qui seroit par Nous nommé, pour être par lui employés suivant & conformément aux états & ordonnances qui en seroient expédiés par l'Intendant, auquel Nous jugerions à propos d'en confier les détails, sous les ordres du Secrétaire d'État ayant le Département de la Guerre. Quelque sureté que Nous puissions Nous promettre de la fidélité & de l'exactitude de celui que Nous avons pourvu de cette Charge, il Nous a paru néanmoins que le feul moyen d'assurer, tant pour le présent que pour l'avenir, le maniement des deniers de l'Hôtel de notre École Militaire, étoit d'ériger ladite Charge de Trésorier en titre d'Office, movennant une finance proportionnée à son maniement, ainsi que le feu Roi notre très-honoré Seigneur & Bisaïeul en a usé à l'égard de l'Hôtel des Invalides, par son Édit du mois de Février 1701. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par notre présent Édit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit :

#### ARTICLE PREMIER.

Nous avons créé & érigé, créons & Érigeons en titre d'Office formé & héréditaire, un notre Conseiller Trésorier Général de l'Hôtel de notre École Militaire, lequel fera toutes les recettes & dépenses concernant ledit Hôtel, & fera valablement déchargé de son maniement par-tout où il appartiendra, au moyen des comptes qu'il en rendra ainse & de la manière que Nous l'avons ordonné par l'article VII de notre Édit du mois de Janvier 1751, portant création dudit Hôtel.

### II.

Nous avons fixé & fixons la finance dudit Office à la fomme de deux cens cinquante mille livres, laquelle fera payée en deniers comptans par celui que Nous agréerons pour être pourvu dudit Office, entre les mains du Trésorier de nos revenus casuels, suivant le rôle qui en sera arrêté; & ceux qui prêteront leurs deniers pour cette acquisition, auront un privilège spécial sur ladite finance, à l'effet de quoi il en sera fait déclaration dans la quittance qui en sera expédiée.

### III.

Nous avons attribué & attribuons audit Trésorier, douze mille cinq cens livres de gages, & huit mille livres de taxations, tant pour droits d'exercices, appointemens de Commis, frais de Bureau, ports de Lettres & des deniers de son recouvrement dans la Ville de Paris: & ledit Trésorier en jouira annuellement, sçavoir, des gages à compter du jour & date du payement qu'il aura fait de la finance dudit Office : & des taxations, du jour & date de ses provisions. Le dispensons pour la première fois de Nous payer aucun droit de marc d'or, & Nous avons affigné & assignons lesdits gages & taxations sur les revenus présens & à venir dudis

Hôtel, sans qu'ils puissent jamais être retranchés ni réduits, ni assujettis à la retenue du Dixième, Deux sols pour livre du Dixième, non plus que du Vingtième, ou autres impositions, dont Nous les avons affranchis & affranchissons pour le présent & pour l'avenir.

#### IV.

Ledit Trésorier jouira dans l'intérieur dudit Hôtel, des mêmes droits que ceux qui sont attachés aux Offices de Trésoriers de notre Hôtel des Invalides. Il jouira en outre des mêmes honneurs, privilèges, exemptions & prérogatives que ceux qui sont attribués aux Commensaux de notre Maison, comme aussi du droit de Committimus, tant au grand qu'au petit sceau, de quatre minots de sel de franc-salé, & de son logement, tant dans la maison dont il sera parlé ci-après, que dans l'Hôtel, pour y exercer les sonctions de sa Charge.

V.

Il sera présenté audit Office par le Secrétaire d'État & de nos Commandemens, ayant le Département de la Guerte, Surintendant dudit Hôtel: Voulons que, sur la présentation par Nous agréée, & de lui signée, il soit expédié, sans difficulté, toutes lettres de provisions en notre grande Chancel-

478 Jerie, & que ledit Trésorier soit reçu & installé par l'Intendant dudit Hôtel, après avoir prêté serment entre les mains du Secrétaire d'État, Surintendant dudit Hôtel.

### VI.

Nous avons fait & faifons don audit Hôtel de la finance dudit Office, pour être ladite finance employée au payement, tant du prix principal, que des intérêts qui en sont échus, d'une maison que ledit Hôtel a acquise pour lui servir d'entrepôt dans Paris, en conséquence de nos ordres, & sous la condition de nos Lettres Patentes, par contrat passé devant Doyen, qui en a la minute, & son Confrère, Notaires au Châtelet de Paris, le 12 de Septembre 1754; à l'effet de quoi ledit Trésorier aura un privilège spécial sur ladite maison, jusqu'à la concurrence de la finance de son Office.

## VII.

Nous avons autorisé & autorisons par notre présent Édit, l'Hôtel de notre École Militaire, à consommer ladite acquisition, & lui avons fait & lui faisons don & remise des droits d'amortissemens, & autres généralement quelconques, qui pourroient nous appartenir à cause de ladite acquisition, sauf l'indemnité envers les Seigneurs Partieuliers, dans la mouvance desquels elle est située. Nous avons au surplus révoqué & révoquons notre Édit du mois de Septembre 1754, portant création dudit Office de Trésorier. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre présent Édit ils ayent à saire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui garder & observer selon sa forme & teneur, cessant & faisant cesser toutes choses à ce contraires; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles, au mois d'Août, l'an de grace mil sept cent soixante, & de notre règne le quarante-cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Signé LE MARÉCHAL DUC DE BELLE-ISLE. Visa LOUIS. Vu au Conseil, BERTIN. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge & verte.

Registré, oui & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécuté selon sa forme & teneur, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, toutes les Chambres assemblées, le vingt-huit Novembre mil sept cent soixante.

Signé YSABEAU.

Registrées en la Chambre des Comptes oui & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour êire exécutées selon leur forme & teneur. Les Bureaux assemblés, le neuf Décembre mil sept cent soixante. Signé Gouge Not.

Registrées, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, suivant l'Arrêt de ce jour. A Paris, en la Cour des Aydes, les Chambres affemblées, le vingt-trois Janvier mil sept cent soixante-un. Collationné.

Signé BESNIER.

Collationné aux originaux Pour par nous Écuyer, Confeiller Secrétaire du Roi, Maison, Couronne de France & de ses Finances.



### PROVISIONS

De la Charge de Trésorier Général de l'Ecole Royale Militaire, pour le S' GAETAN-LAMBERT DUPONT.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU. - ROI DE FRANCE ET DE NAVAR-RE; A tous ceux qui ces présentes Lettres verront: SALUT. Nous avons eu pour agréable la présentation que notre très-cher & bien amé Cousin le Duc de Choiseul, Pair de France, Ministre & Secrétaire d'Etat ayant les Départemens des Affaires Etrangères & de la Guerre, Surintendant de l'Hôtel de notre Ecole Militaire, Nous a faite de la Personne de notre cher & bien amé Gaëtan-Lambert Dupont, Avocat en notre Cour de Parlement de Paris, pour remplir l'Office de notre Conseiller Trésorier Général de l'Hôtel de notre Ecole Militaire, que Nous avons créé en titre d'Office formé & héréditaire, par notre Edit du mois d'Août de l'année dernière mil sept cent soixante, registré où besoin a été. Les témoignages qui Nous ont ci-devant été rendus de sa probité, de ses connoisfances, & de son attachement pour notre service, Nous déterminèrent à

lui confier, par notre Brevet du cina Février mil sept cent cinquante-un, les fonctions de l'Office que Nous avons créé depuis ; & la manière dont il s'en est acquitté, a tellement justifié notre choix, que Nous jugeons ne pouvoir rien faire de plus avantageux aux intérêts de notre Ecole Militaire, que d'assurer à cet établissement la continuation de services que le zèle & l'exactitude cara&érisèrent. SCAVOIR FAIsons que pour ces causes, & autres, à ce Nous mouvant, après avoir vu copie collationnée de notre Edit du mois d'Août mil sept cent soixante, Certificat de l'agrément par Nous donné sur la présentation à Nous faite par le Duc de Choiseul, & quittance du payement fait par le sieur Dupont entre les mains du Trésorier de nos revenus casuels, de la somme de deux cens cinquante-mille livres, à laquelle Nous avons fixé la finance dudit Office, le tout ci-attaché sous le contrescel de notre Chancellerie: & de notre grace spéciale, pleine puissance, & autorité royale, Nous avons donné & octroyé, & par ces Présentes signées de notre main, donnons & octroyons au sieur Gaëtan-Lambert Dupont, l'Office de notre Conseiller Trésorier Général de l'Hôtel de notre Ecole Militaire, créé héréditaire par notredit Edit, pour par ledit sieur Dupont faire toutes les re-

cettes & dépenses concernant ledit Hôtel, jouir de douze mille cinq cens livres de gages par chacun an, à compter du jour & date du payement de la finance dudit Office, ensemble de huit mille livres de taxations pour droits d'exercice, appointemens de Commis, frais de Bureau, ports de lettres, & des deniers de son recouvrement dans la Ville de Paris, à compter du jour & date des Présentes, avec dispense pour la première fois de payer aucuns droits de marc d'or, lesquels gages & taxations seront & demeureront assignés fur les revenus présens & à venir dudit Hôtel, sans qu'ils puissent jamais être retranchés, ni réduits, ni assujettis à la retenue du Dixième, deux sols pour livre du Dixième, non plus que du Vingtième, ou autres impositions, dont ils demeureront affranchis pour le préfent & pour l'avenir; comme aussi jouir dans l'intérieur dudit Hôtel, des mêmes droits que ceux qui sont attachés aux Offices de Trésoriers de notre Hôtel Royale des Invalides, & en outre des mêmes honneurs, privilèges, exemptions & prérogatives que ceux qui sont attribués aux Commensaux de notre Maison, du droit de Committimus tant au grand qu'au petit sceau, de quatre minots de sel de franc salé, & de son logement, tant dans ledit Hôtel de notre Ecole Militaire, que dans la mai-

X ij

son qui doit servir audit Hôtel d'entrepôt à Paris, sur laquelle maison ledit sieur Dupont aura un privilège spécial jusqu'à la concurrence de la finance dudit Office, de laquelle Nous avons fait don audit Hôtel, pour être employée au payement tant du principal de ladite maison, que des intérêts qui en sont échus, le tout conformément aux dispositions portées par notredit Edit, à la charge par ledit sieur Dupont, suivant l'article sept de notre Edit du mois de Janvier mil sept cent cinquante-un, de présenter à la fin de chaque année à l'Assemblée qui se tiendra pour cet effet dans ledit Hôtel, le compte général de la recette & de la dépense qu'il aura faite durant ladite année. conformément aux états & ordonnances qui en auront été expédiés par l'Intendant dudit Hôtel, dans laquelle Assemblée ledit compte général sera examiné, clos & arrêté, sans que ledit sieur Dupont soit tenu de compter devant d'autres que ceux qui composeront ladite Assemblée, pour les comptes qui seront arrêtés en icelle, lui servir de décharge valable de son maniement par tout où il appartiendra, comme aussi à la charge que ledit Office demeurera spécialement affecté & hypothéqué aux debets des comptes des exercices dudit sieur Dupont. Si donnons en man-DEMENT à notre très-cher & bien amé

Cousin le Duc de Choiseul, Pair de France, Chevalier de nos Ordres. Lieutenant Général de nos Armées, Gouverneur de Touraine, Ministre & Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères & de la Guerre, Surintendant de l'Hôtel de notre Ecole Militaire, Grand-Maître & Surintendant Général des Couriers, Postes & Relais de France, qu'après qu'il lui sera apparu des bonnes vie & mœurs, profession de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & âge requis par nos Ordonnances dudit sieur Dupont, & de lui pris & recu le serment, il le fasse recevoir & installer par l'Intendant dudit Hôtel, & de par Nous en possession dudit Office, & d'icelui; ensemble de tout le contenu ci-dessus jouir & user pleinement, paisiblement & héréditairement, & reconnoître, obéir & entendre de tous ceux & ainsi qu'il appartiendra, ès choses touchant & concernant ledit Office. Mandons en outre aux Officiers dudit Hôtel, qui composeront l'Assemblée ci-dessus mentionnée, que les gages & taxations par Nous attribués audit Office, & que Nous permettons au sieur Dupout de retenir chaque année par ses mains, ils ayent à passer & allouer en la dépense de ses comptes sans difficulté. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi Nous avons fait mettre

X iij

notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles, le deuxième jour du mois de Mars, l'an de grace mil sept cent soixante un, & de notre règne le quarante-sixième. Signé LOUIS. Sur le replis est écrit, Par le Roi, LE DUC DE CHOISEUL.

# Sur le même repli est écrit ce qui suit.

Aujourd'hui dix-septième jour d'Avril mil sept cent soixante-un, Nous Ministre & Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères & de la Guerre, Surintendant de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, vu l'information de vie & mœurs, Religion Catholique, Apostolique & Romaine, de Me Gaëtan-Lambert Dupont, dénommé ès présentes Lettres de Provisions, avons pris & reçu de lui le ferment de garder fidélité au Roi & audit Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, dans la Charge & Office de Conseiller de Sa Majesté, Trésorier Général dudit Hôtel, dont il est pourvu, & de faire dans tout ce qui dépendra des fonctions de ladite Charge, tout ce qu'un bon & fidèle Sujet doit & est tenu de faire; en conséquence mandons à l'Intendant dudit Hôtel de faire recevoir & installer ledit sieur Dupont en possession dudit Office, & de le faire jouir des droits qui y sont attribués, ainsi qu'il est plus au long porté esdites

Lettres de Provisions. En foi de quoi Nous avons signé le présent Acte, & icelui fait contresigner par notre Secrétaire ordinaire. A Versailles les dits jour & an que dessus. Signé LE DUC DE CHOISEUL. Et plus bas, Par Monseigneur, LA PONCE.

Aujourd'hui vingtième jour d'Avril mil sept cent soixante-un, Nous Antoine Pecquet, Chevalier de l'Ordre de faint Lazare, Intendant en survivance de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, en vertu des ordres de Monseigneur le Duc de Choiseul, portés en l'Acte de réception de serment étant sur le repli des présentes Lettres de Provisions, avons présenté Me Gaëtan Lambert Dupont, dénommé auxdites Lettres au Conseil d'administration de l'Hôtel assemblé cejourd'hui, lequel lecture faite desdites Provisions, & de l'Acte de prestation de serment étant sur le repli d'icelles, a ordonné que le tout seroit registré en ses registres, & a reçu & installé ledit Me Dupont en la Charge & Office de Conseiller du Roi, Trésorier Général dudit Hôtel, & icelui fait reconnoitre en ladite qualité dans ledit Hôtel, pour par lui jouir de tous les droits attachés audit Office, ainsi qu'il est plus au long porté en la délibération dudit Conseil de ce jour. Fait audit Hôtel, lesdits jour & an que dessus. Signe PECQUET.

Registrées par Nous Secrétaire du Confeil, Garde des Archives de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire, en vertu des ordres dudit Conseil. Signé DARGET.

Enregistré au Greffe du Grenier à Sel de Paris, suivant la Sentence de ce jour dix-neuf Août mil sept cent soixante-un, Signé COLLETTE,



# CHAPITRE DIXIÉME.

Garde de l'Hôtel de l'Ecole Royale Militaire.

## ORDONNANCE DU ROI,

Pour la formation d'une Compagnie de bas Officiers Invalides.

Du 3 Juillet 1753.

DE PAR LE ROI.

CA MAJESTÉ voulant qu'il soit employé à la Garde de l'Ecole Militaire à Vincennes, une Compagnie de bas Officiers Invalides, Elle a ordonné & ordonne que ladite Compagnie sera formée des Officiers & bas Officiers, qui seront choisis dans le nombre de ceux actuellement retirés à son Hôtel des Invalides, & composée d'un Capitaine, un Capitaine en second faisant les fonctions de Lieutenant, deux Sergens, deux Caporaux, deux Anspessades, quarante-trois Fusiliers, & deux Tambours; laquelle Compagnie sera payée, à commencer du premier Octobre prochain, sur les fonds de

l'Extraordinaire des Guerres, à raison de cinquante sols par jour au Capitaine en pied, pareils cinquante sols au Capitaine en second, faisant les fonctions de Lieutenant, douze sols à chacun des deux Sergens, neuf sols à chacun des deux Caporaux, huit sols à chacun des deux Anspessades, & sept sols à chacun des quarante-trois Fusiliers, & deux Tambours; outre laquelle solde il sera payé par supplément sur les fonds destinés à l'entretien de ladite Ecole Militaire, sçavoir, au Capitaine en pied vingt fols par jour, dix fols au Capitaine en second, faisant les son-&ions de Lieutenant, & trois sols aussi par jour à chacun des Sergens, Caporaux, Anspessades, Fusiliers & Tambours. Entend Sa Majesté que ladite Compagnie soit directement sous les ordres du Sieur Marquis de Sallière, Lieutenant Général de ses Armées, Inspecteur Général de son Infanterie. & Gouverneur de ladite Ecole Militaire, & qu'il ait sur elle toute l'autorité qu'exige le service auquel elle est destiné. Mande & ordonne Sa Majesté audit Sieur Marquis de Sallière, & au Sieur de la Courneufve, Gouverneur de son Hôtel des Invalides, de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance. Fait à Versailles, le trois Juillet mil sept cent cinquante-trois. Signé LOUIS. Et plus bas, M. P. DE VOYER D'ARGENSON.

Par Ordonnance du Roi du trente Décembre mil sept cent cinquante-sept, cette Compagnie sut augmentée de dixsept hommes, un Sergent, un Caporal, un Anspessade, & quatorze Fusiliers, de sorte qu'elle est composée actuellement,

## Sçavoir,

| Szavon,         |
|-----------------|
| Capitaine 1 } 2 |
| -               |
| Sergens 3       |
| Caporaux 3      |
| Anspessades 3   |
| Fusiliers 57    |
| Tambours 2      |
| -               |
| 68              |

Indépendamment de cette Compagnie, qui est destinée à la garde intérieure de l'Ecole Royale Militaire, l'Hôtel des Invalides a formé pour la garde extérieure de cet établissement un Détachement de quatre-vingt-huit hommes,

## Sçavoir,

| Sergens   | 4  |
|-----------|----|
| Caporaux  | 4  |
| Fusiliers | 80 |
| -         | 88 |
| <u>.</u>  |    |

Ce Détachement fournit par jour pour la garde extérieure de l'Ecole Royale Militaire vingt-deux hommes,

### Sçavoir,

| Sergent   | - | 4 | - |   | I  |
|-----------|---|---|---|---|----|
| Caporal   | • | - | - |   | I  |
| Fufiliers | - | - | - | 2 | .0 |

22

L'Ecole Royale Militaire paye à ce Détachement un Supplément de solde de six sols par jour à chaque Sergent, deux sols quatre deniers à chaque Caporal, & un sol quatre deniers à chaque Fusilier.

FIN.







